







I Suff Palat A 214

564 m

ARABES.

TOME III.



627hh3

# HISTOIRE

DES

## ARABES

SOUS LE GOUVERNEMENT

DES CALIFES.

TOME III.





### A PARIS,

La veuve Estienne & Fils, tue
S. Jacques

Desaint & Saillant, tue
S. Jean de Beauvais.

Jean-Thomas Herissant,
tue S. Jacques.

M. D C C. L.

Avec Approbation & Privilége du Roi.





# HISTOIRE DES ARABES

SOUS LE GOUVERNEMENT

DES CALIFES

### ABOUL-ABBAS-SAFFAH.

XX CALIFE.



A Dynastie des Abbassides ABOUL - AB. s'est rendue également célébre par sa longue durée, FreChr.751 par les grands hommes

qu'elle a produits, & sur-tout par les progrès que firent les sciences & les arts sous les Princes de cette auguste famille. Les Abbassides, en général, ont eu la réputation d'être fort savans; les Ommiades au-contraire étoient la plupart très - ignorans, & faisoient fort peu de cas Tome III.

#### 2 Histoire

Asout. As des sciences: ils ne connoissoient Mass. Hégite 134 de livres que l'Alcoran; tous les Ete Cht. 712. autres leur sembloient inutiles &

même dangereux.

Abbailides.

Les Abbassides tirent leur nom d'Abbas, oncle du prophéte Mahomet. L'arrière - petit - fils d'Abbas, qui s'appelloit aussi Mahomet ou Mohammed, fut le premier qui fit valoir ses droits au Califat, contre les Ommiades qu'il qualifioit d'usurpateurs. Ses prétentions furent vivement foutenues par trois de ses enfans, savoir, Ibrahim, Aboul-Abbas , & Abou-Giaffar , qui furent successivement déclarés Califes; mais avec plus ou moins de solennité, selon les conjonctures où ils se trouverent. Ibrahim, comme on a vu, ne fut reconnu que par un petit nombre de ses partisans; de sorte que, quoiqu'on lui eût déféré la couronne, il ressembloit plutôt à un aspirant au trône qu'à un véritable Souverain. Aboul - Abbas son frère lui succéda, & fut comme lui reconnu dans une partie de l'Arabie; mais jusqu'à la mort de Mervan, il ne jouit pas de beaucoup d'autorité, parcequ'une grande par-

tie des Arabes, les uns par crainte, Asouz-Asles autres par un reste d'attache- Hégite 134. ment pour les Ommiades, n'osoient Ere Chr.752.

pas se déclarer ouvertement.

Tout changea de face immédiatement après la défaite de Mervan. Aboul-Abbas se vit installer sur le trône; son frère Abou - Giaffar y monta ensuite, & le transmit aux Princes de sa maison, qui ont formé la fameuse dynastie des Abbassides, dont je vais décrire l'histoire.

Dès qu'Abdallah eut reçu des Aboul-Abnouvelles certaines de la défaite de bas est pro-

Mervan en Egypte, il fit proclamer Aboul-Abbas son neveu, pour le seul légitime Calife des Musulmans. Les Ommiades & leurs partisans, loin de s'élever contre une démarche qui ruinoit les espérances de leur maison, ne penserent qu'à prendre des mesures pour leur propre sureté. Abdallah en prit aussi Abdallah pour qu'aucun d'eux ne lui échap- ures pour expat ; & afin de mieux reussir dans te miner les son dessein, il commença par leur inspirer de la confiance. Il fit beaucoup d'amitié aux personnes qui paroissoient leur être attachées; &

Asour - As afin de les mieux tromper , il fit niegire 134 publier au nom du Calife une am-Ere Chr. 752. nistie générale pour tous ceux des Ommiades qui se rendroient auprès de lui, pour prêter entre ses mains ferment de fidélité au nouveau Calife, & recevoir le pardon du passé. Il fit entendre qu'après cela tout le monde devoit être tranquille; que personne n'auroit plus à craindre d'être recherché; & qu'en un mot, il n'y avoit pas de meilleur moyen pour éteindre les troubles & les divisions, qui avoient jusqu'alors causé tant de désordres parmi les Musulmans.

Les malheureux Ommiades trouvant un avantage considérable à ne pas quitter un pays où ils avoient leurs biens & leurs amis, embrasserent avec plaisir le parti qu'Abdallah leur offroit; & se constant en sa parole, ils s'empresserent de se rendre au jour & à l'endroit désignés pour la prestation du ser-

ment.

Le perfide Abdallah, charmé de voir le fuccès du piége cruel qu'il avoit imaginé, parut en présence des Ommiades assemblés, & leur

fit accueil avec un air ferein qui ABOUL. Asfembloit n'annoncer que la paix & Hégire 1344 l'union. Mais tandis qu'il paroissoit Ere Chr. 7;2. se disposer à recevoir au nom du Calife les hommages de ces Princes, des soldats apostés se rangerent derrière les Ommiades, qui formoient une enceinte autour d'Abdallah ; & à un certain signal dont on étoit convenu, chacun des soldats donna un coup de massue fur celui de ces malheureux Princes qui étoit devant lui. Un seul échappa à ce massacre; & après avoir erré long-tems, il alla se réfugier en Espagne, où il établit une nouvelle dynastie des Ommiades.

Austitot après cette affreuse expédition, les soldats firent mainbasse sur un grand nombre de Musulmans qu'on savoit être dévoués à la maison d'Ommiah; & Abdallah ayant fait cesser cette boucherie, mit le cemble à la barbarie & à la cruauté par l'horrible sète

qu'il imagina.

Il fit ranger près les uns des autenunts tres les corps des Ommiades qu'on d'Adelle venoir d'affommer, & ordonna les Ommiaqu'on les couvrît de planches, fur des Historre

Asouz-As- lesquelles ayant fait étendre des ta-Hegite 134. pis, il donna un grand festin aux Lie Chr. 751. principaux Officiers de ses troupes, qu'il invita, disoit-il, pour avoir le plaisir d'entendre les derniers soupirs des Ommiades. Il y en avoit en effet plusieurs qui n'avoient pas été tués du coup qu'ils avoient reçu, & qui ne périrent alors que parcequ'ils furent étouffés sous le poids de ceux qui participerent à cet affreux festin.

> La cruauté d'Abdallah ne fut point assouvie par tant d'horreurs; il porta sa fureur jusque sur les tombeaux des Califes Ommiades. Il fit exhumer leurs cadavres, dont une partie fut jettée à la voirie, d'autres furent attachés au gibet public. Il n'y eut d'excepté que le corps d'Omar II. furnommé Abdalazis. Abdallah qui conservoit de la vénération pour les vertus de ce Calife, ne voulut pas que l'on touchât à fon tombeau.

Tels furent les commencemens du Hégire 135. Etc Chr.713. regne d'Aboul - Abbas, à qui l'on donna le furnom de Saffah, c'està-dire, celui qui répand le sang. Ce n'est pas cependant qu'on reproche à ce Calife d'avoir eu aucune part ABOUL-ABau barbare massacre des Ommiades: Hégire 135. on n'en a jamais accusé que le cruel Ere Chr. 753. Abdallah. Au reste, on convient que ce fut à la politique sanguinaire de ce Prince qu'Aboul - Abbas fut redevable de la tranquillité qui regna dans l'Empire Musulman pendant le peu de tems qu'il occupa le trône. Il disposa de toutes les charges avec une autorité despotique, sans que qui que ce soit osât faire le moindre mouvement. Abdallah eut la meilleure part dans cette distribution; & le nouveau Calife n'épargna rien pour lui témoigner la reconnoissance qu'il lui devoit, pour avoir procuré à sa maison une des plus riches couronnes de l'univers.

Tout paroissoir promettre à ce Prince le regne le plus long & le plus heureux. Il étoir alors dans la fleur de son âge, & joignoir à la plus parfaite santé, la conduite la plus sage & la plus reglée. On raconte que ce Prince se regardant un jour dans un miroir, & considérant la richesse de fa taille, la beauté des traits de son visage, &

ABOUL-A. Sa grande jeunesse, on lui entenLAB. dit faire tout-à-coup la réstexion 
Héglet 131. dit plus sensée fur le peu de solilise Chr.791. la plus sensée suvantages. Seigneur,
s'écria-t-il en levant les yeux au
ciel , je ne vous dirai point ce que
disoit ordinairement le jeune Califée
de Damas, Soliman, fils d'Abdalmélès : LE SUIS LE ROI, LE PRINCE DE LA JEUNESSE: mais je
vous prierai seulement, o mon Dieu,
de me conserver la vie pour vous
servir, & de ne me faire part d'aucun autre bien que de celui de la

Santé.

Il sembloit que ce Prince sût persuade que ce seul bien qu'il chérisseriale, lui seroit cependant resusé. On rapporte à ce sujet, que ce Calisé écoutant un jour une conversation de ses esclaves qui parloient très - haut dans son antichambre, il entendit qu'il s'agissoit du peu de sonds qu'on doit faire sur la jeunesse. L'un d'eux qui avoit environ cinq ans de moins qu'un de ses camarades, sit résexion que cette différence d'âge étoit bien peu de chose, & que d'ailleurs la mort enlevoit indistinctement & les jeu-

Ce Prince fut bienrôt après at-Hégie; se taqué de la pétite vérole. L'idée qu'il Ese chr. 714-eût que cette maladie l'emporteroit, bott à la rendit plus dangereuse. On prit en vain toutes les précautions pour le rechapper, ce jeune Calife mourut n'étant encore âgé que de dixhuit ans. Les Auteurs sont partagés de sentiment sur sa postérité. Les uns lui donnent un fils nommé Musa, lequel eut un fils appellé Issa, en faveur duquel il s'éleva dans la suite un parti pour le mettre sur le trône. D'autres assurent qu'Aboul - Abbas ne laissa point

Asour-As d'enfans, & qu'il n'y eut de troubles au sujet du Califat, que ceux lorsqu'Abou - Giaffar fut reconnu pour Souverain à la place de son frère.

> Macine rapporte que ce Calife avoit trente-deux ans & demi, & qu'il laissa deux enfans : un garçon nommé Mahomet , & une fille appellée Rabéte.





#### ABOU-GIAFFAR-ALMANZOR.

### XXI, CALIFE.

A Bou-GIAFFAR, furnommé ALMANZOR.

Almanzor, c'est-à-dire, le Hegite 116.

Victorieux, succèda à son frère dans
la dignité souveraine; mais ce ne
fut pas sans essuyer beaucoup de
contradictions.

contradictions.

Ce Prince apprit la mort d'Aboul-Abbas, lorsqu'il étoit en route pour la Mecque, où il avoit été chargé de conduire une caravanne de pélerins qui y alloient en dévotion. Il détacha austitôt le fameux Abou-Moslem, qui étoit alors auprès de lui, & l'envoya en diligence à Coustah, avec ordre de le faire proclamer Calife dans cette ville, & de recevoir en son nom le screment de fidélité des grands & du peuple.

Mais tandis qu'il prenoit des

ALMANZOR, mesures pour se mettre en posses-Hégire 136. fion d'une dignité qui lui appartenoit , il fut extrêmement surpris , lorsqu'on l'informa qu'il avoit en Syrie un adverfaire redoutable qui prétendoit lui disputer la couronne.

précend lui-

Ce dangereux rival étoit Abdallah, le même qui venoit de fonder l'établissement des Abbassides sur les ruines de la maison d'Ommiah. Ce fameux Capitaine qui s'étoit donné tant de soins, & qui avoit répandu tant de sang pour affermir la couronne sur la tête de ses neveux, changea tout d'un coup d'avis à la mort d'Aboul - Abbas. Aveuglé par l'ambition il forma des prétentions pour lui-même, & se croyant digne de posséder un trône qu'il avoit acquis par sa valeur & par fes exploits, il fe mit fur les rangs, & ofa foutenir qu'il avoit des droits for la couronne.

tion des Caliícs.

Avant que de chercher à les faire bablit l'élec-valoir, il commença par détruire les idées qu'on avoit prises sur la succession au Califat depuis le commencement du regne des Ommiades. Il fit voir que dans l'origine, la dignité souveraine étoit élective,

e que la pluralité des suffrages ALMANZONA l'avoit toujours emporté. Il convint étégire 1361 qu'à la vérité depuis Moavias I. la

qu'à la vérité depuis Moavias I. la fuccession étoit devenue héréditaire; mais que cette raison ne pouvoit point préjudicier à ses droits, parcequ'en convenant du principe, contre lequel il auroit pu cependant s'élever à juste titre, il falloit observer que cette succession étoit héréditaire dans la famille seulement

ferver que cette succession étoit héréditaire dans la famille seulement du Calife, & non point par rapport aux enfans, & encore moins par rapport aux frères de ceux qui avoient possédé la couronne.

Le raisonnement d'Abdallah étoit fondé sur des preuves assez palpables: & en estet, on ne pouvoir pas dire que le droit de représentation eût été établi dans la ligne directe, puisqu'on avoit vu souvent un père laisser la couronne à son frère plutôt qu'à son fils. Ces exemples avoient été assez fréquens dans la dynastie des Ommiades; ainsi Abdallah n'eut, pas beaucoup de peine à en riter des conséquences pour lui-même. Il représenta donc que le dernier Calife n'ayant fait aucune disposition pour un succes.

ADMANZON. feur , le peuple rentroit dans ses Hégire 156. droits pour l'élection d'un Calife; & que ceux même qui étoient pout

& que ceux même qui étoient pout la fuccession héréditaire, pouvoient hardiment opiner en sa faveur, parcequ'étant de la maison des Abbassides, l'élection qu'on feroit de sa personne ne contreviendroit en aucune saçon aux loix qui étoient en vigueur, depuis que les Ommiades

avoient occupé le trône.

Les prétentions d'Abdallah ne furent point appuyées sur ce seul raisonnement. Il leva des troupes, & se mit en disposition de faire valoir ses droits d'une manière plus efficace que toutes les preuves qu'il auroit pu ramasser. La réputation de ce Général, son expérience, sa bravoure, sa cruauté même; tout cela servit à lui faire des partisans: on aima mieux en effet s'attachet à lui sans l'aimer, que de risquer à devenir l'objet de sa fureur, en portant les armes pour son rival.

Abdallah fe voyant un parti formé, fe déclara plus ouvertement qu'il n'avoir encore fait. Dès qu'il eur appris la proclamation de son neveu Almanzor, il annonça

qu'il ne le reconnoîtroit jamais pour ALMANZOL Calife. Il publia à cet effet les dif- Ere Chr.714. férentes raisons sur lesquelles il se fondoit; mais comme il étoit trop habile pour s'amuser long-tems à étaler de vains titres, il résolut de mettre en usage les moyens qui décident le plus furement les querelles des Princes.

Il partit donc à la tête de ses Abdallah troupes; & prenant la route de la marche avec Mésopotamie, il s'avança à grandes contre Aljournées jusqu'à Nisibe, pour y attaquer son neveu, & le dépouiller de la couronne, s'il étoit possible.

Le jeune Calife, aussi effrayé de son peu d'expérience, que de la grande capacité de son oncle, sur très-consterné lorsqu'il apprit la funeste nouvelle de cette révolte. Nouvellement proclamé, il ne pensoit qu'à jouir des honneurs de sa dignité, & à se faire reconnoître dans les différentes provinces de fes Etats. Il fallut cependant prendre de promtes mesures pour faire face aux rebelles. On fit à la hâte des levées considérables de troupes, dont le Calife confia le commandement à un Général expérimenté

Almanzon à qui il s'en rapporta entièrement Hégire 136. pour la défense de ses Etats & de la couronne.

Ahou-Mof-

Son choix tomba fur Abou-Moflem est char. lem. Le jeune Calife n'aimoit pas mander les ce Général : cependant il fit céder aux raisons d'Etat les inimitiés particulières; & comme il savoit bien qu'il n'y avoit que ce Capitaine qui pût faire tête à un homme tel qu'Abdallah, il ne balança pas à lui donner le commandement de ses troupes.

Abou-Moslem partit aussirôt, & marcha au-devant d'Abdallah; mais la connoissance qu'il avoit de l'extrême habileté de ce Général, & la crainte de commettre le fort du Calife au succès hasardeux des armes, lui firent prendre différentes mesures pour fatiguer l'ennemi & le harceler, sans cependant en venir à une action décilive, que lorfqu'elle seroit inévitable, ou que l'occasion seroit la plus favorable.

Il s'appliqua donc à étudier les mouvemens de son ennemi. Il examina ses marches, & se comporta fi adroitement, qu'il pénétra ses desfeins, & reuslit à les faire échouer,

Il fut habilement lui couper les vi- ALMANZOR? vres; il lui enleva des convois de Hégire 136. munitions & d'argent. En conféquence, la désertion se mit dans les troupes d'Abdallah; & enfin après avoir temporifé pendant plusieurs jours, Abou-Moslem qui durant tout ce tems-là avoit toujours eu foin d'occuper des postes surs & bien gardés, fortit tout-à-coup de ses retranchemens; & profitant des avantages qu'il avoit su se ménager, il alla attaquer Abdallah, dans l'espérance presque certaine de remporter une victoire décisive.

En effet les troupes d'Abdallah furent taillées en pieces ; lui-même Abdallah, eut bien de la peine à se tirer des mains de fon ennemi, & il n'échappa qu'en changeant promtement d'habits avec un de ses sol-Ce déguisement empêcha qu'on ne le reconnût, & il trouva ainsi moyen de se soustraire à la poursuite du vainqueur. Il alla se réfugier à Bafrah, dont Soliman son frère étoit alors Gouverneur, & il resta caché dans cette place pendant plusieurs mois, sans que personne pût en avoir de nouvelles,

Ere Chr.754.

La défaite d'Abdallah fit un plai-Hégire 136. fir fenfible à Almanzor ; cependant le génie intriguant de ce Général, sa brayoure, fon ambirion donnoient toujours de mortelles inquiétudes à ce Calife. Après avoir tenté différens moyens pour découvrir où il étoit, il imagina enfin la perfidie la plus indigne, pour l'engager à se déclarer lui-même & à venir à la cour.

Piége qu'Almanzor tend à Abdallah pour l'attirer à fa cour.

Almanzor feignit d'être perfuadé que la paix étoit parfaitement rétablie dans tout l'Empire Musulman : & il fit répandre par ses courrisans & fes amis, que n'ayant plus rien à craindre de ses sujets, il voyoit avec peine qu'il y en avoit plusieurs. entr'eux qui paroissoient le redouter, & qui affectoient de fe tenir éloignés de la cour. Il nomma en particulier Abdallah , & fit publier de toutes parts qu'il lui accordoit le pardon de ce qu'il avoit pu faire contre lui, & que s'il vouloit fe rendre à sa cour, il y trouveroit une entière sureté.

Des paroles aussi solennelles firent impression sur les amis d'Abdallah, qui conclurent unanime-

ment que ce Prince ne devoit point ALMARSOM.
faire difficulté de se rendre à la cour Ese Chr. 7144
du Calife. Ceux qui le voyoient dans
le lieu de sa retraite lui parlerent
sur le même ton, & lui conseillerent de ne pas irriter plus longtems Almanzor, par des refus qui
ne serviroient à la fin qu'à faire naître les plus violens soupçons pour

l'avenir.

Abdallah, peu sensible aux offres séduisantes du Calife, n'ésoit point tenté de sortir de sa retraite. Il se fouvenoit de l'odieux artifice dont il avoit fait usage pour faire périt les Ommiades; & il appréhendoit avec raison qu'on n'en usat avec lui comme il avoit fait avec ces malheureux Princes. Mais ses amis lui représenterent que les conjonctures étoient bien différentes. Ils lui remontrerent que le Calife lui étoit redevable de la couronne & de la vie; que fans lui Aboul-Abbas & Almanzor lui-même n'auroient jamais pu échapper aux recherches de Mervan; que de tels bienfaits ne pouvoient pas s'oublier aisément; & que ce seroit faire une injustice criante à la bonne foi & à la can-

ALMANZON. deur du Calife , que de le foup-Hégire 136. Ere Cht. 754. Çonner de duplicité dans une circonftance où il faisoit de son côté tout ce qui étoit en lui pour rasturer les esprits , & inspirer une confiance à laquelle on ne pouvoir se resuser.

> Les amis d'Abdallah revinrent si souvent à la charge, qu'ensin il se rendit à leurs instances, & consentit d'aller trouver le Calife. Il en fut reçu avec toutes les marques de l'amitié la plus sincère. On lui donna dans le palais un appartement convenable à sa naissance, & au rang qu'il occupoit à la cour. Les courtifans lui rendirent leurs hommages; Almanzor lui-même alloit fouvent conférer avec lui : tout fembloit alors reprocher à Abdallah le tort qu'il avoit eu de soupconner son neveu de mauvais procédés, & il commençoit à goûter dans cet asyle un repos qu'il avoit cherché en vain dans le tems qu'il se laissoit emporter aux violens ac-

cès de fon ambition.

Mon d'Ab. Cette tranquillité apparente ne
dallah. fut pas de longue durée. A peine
y avoit-il une femaine qu'Abdallah

étoit à la cour, qu'un accident fu- ALMANZON.

neste le fit périr avec un nombre Ere Chr.714. confidérable de fes amis, que le Calife lui avoit permis d'appeller auprès de lui. Le plancher de la châmbre où ils étoient s'écroula tout - à - coup, & ils se trouverent tous écrasés sous les ruines. On prétend que cet événement avoit été concerté par le Calife; & que c'étoit lui qui avoit fait disposer son appartement de façon qu'au premier ordre on étoit sûr de le faire enfoncer sans beaucoup de peine.

Il auroit sans doute été plus simple de faire poignarder Abdallah, sans user de tant d'artifices pour lui ôter la vie; mais le Calife avoit, dit-on, fait serment de n'employer jamais contre lui ni le fer ni le poison; & il crut par le subterfuge qu'il avoit imaginé n'avoir point enfreint sa parole : d'ailleurs il comptoit que par les mesures qu'il avoit prises, sa mort d'Abdallah seroit attribuée à un événement malheureux, & nullement à un dessein prémédité.

Au reste, Abdallah fut peu regretté. Son infâme procédé à l'égard

Armanzon, des Ommiades étoit encore trop profondément gravé dans l'esprit Hégire 136. des Musulmans, pour que l'on pût avoir quelque compassion pour un Prince qui jouissoit à la vérité d'une grande réputation; mais qui étoit cependant bien plus remarquable par ses cruautés que par ses exploits. Si l'on n'avoit eu que ce trait à reprocher à Almanzor, on aureit pu en quelque façon le justifier d'avoir fait périr un Prince qui avoit tenté de lui enlever la couronne; mais la conduite que tint ce Calife à l'égard d'Abou - Moslem, à qui il étoit redevable de la défaite de ses ennemis, deshonore absolument ce Souverain, & le fait passer à juste titre pour un monstre de perfidie & de cruauté.

Almanzor haiffoit Abou-Moslem, comme je l'ai déja dit; mais le sujet de cette haine ne méritoit pas que le Calife s'en occupât si longtems : voici ce qui y avoit donné lieu.

Ere Chr.754

Quelque tems après l'installation haine d'Al-manzor pour d'Aboul-Abbas sur le trône Musul-Abou . Mos- man , Abou-Moslem se mit en route avec un nombreux cortége, pour faire le pélerinage de la Mecque. ALMANZOR.

Etant arrivé dans la Chaldée, il Ete Chr. 7140 se détourna de son chemin pour aller rendre ses hommages au Calife. Après avoir passé quelque tems à la cour, il reprit sa marche, & en partant il demanda à Aboul-Abbas la charge de Mirage, c'està-dire, conducteur des caravannes. Almanzor qui étoit alors auprès de son frère, & qui avoit pris quelque jalousie de la grande réputation qu'Abou-Moslem s'étoit faite à la tête des troupes, engagea le Calife à refuser ce Général : il sollicita pour lui la charge qu'Abou-Moslem demandoit, & elle lui fut

Abou - Moslem piqué vivement du refus qu'il venoit d'essure; s'échappa en paroles, & quitta la cour affez brusquement. Almanzor partit peu après, pour remplir sa charge de Mirage; & il fur fort étonné, lorsqu'il vit par lui-même la magnificence de la marche d'Abou-Moslem: deux cens chameaux portoient pour lui des provisions de toute especes, & deux sois le jour il tenoit rable ouverte pour

accordée fur le champ.

14 HISTOTRE

ALMANZON. les principaux pélerins de la cara-Hégire 116. Etc Chr. 754. vanne. Outre la dépense que ces re-

pas fplendides occasionnoient, il faisoit encore des présens à ceux qui mangeoient avec lui. Il s'en falloit bien qu'Almanzor sût en état de faire une pareille figure. D'ailleuts, ce Prince étoit naturellement avare, & n'entendoit point à représenter. Il se trouva très-humilié par le faste d'Abou-Moslem. Les courtisans de ce Prince contribuerent encore par lents slateries à l'aigrit contre ce Général; & ensin il résolut de se désaire d'un homme dont la conduite généreuse étoit une vive censure de la sienne.

Il dissimula cependant; & lorsqu'il s'agit de se faire proclamer Calife après la mort d'Aboul-Abbas, ce fur Abou-Moslem qui sur chargé de cette commission. Peu après, Almanzor, comme je l'ai dit, lui donna, le commandement des troupes qu'il envoyoit contre Abdallah qui vouloit lui ôter la couronne.

Avairce d'al. On a vu avec quelle prudence Abou-Moslem se conduisir dans cette conjoncture, qui eut un succès

bien

bien plus heureux qu'on n'auroit Almande. osé l'espérer. Ce Général ayant en-Heiger voyé aussificit un courier au Calife pour lui annoncer sa victoire, ce Prince, au-lieu de lui témoigner sa reconnoissance, sit une démarche aussi insultante pour le Général, que deshonorante pour le Calife.

Son extrême avarice lui fit oublier le fervice qu'Abou - Moslem venoir de lui rendre; de forre que n'ayant plus rien à craindre d'un ennemi dont les troupes venoient d'être taillées en pieces, il ne porta fes vues que sur le butin qui devoit être considérable, parceque Abdallah & les Officiers Généraux de sa suite étoient de la plus grande magnificence, tant en armes qu'en équipages.

Almanzor presse de savoir à combien pouvoient se monter les dépouilles des ennemis , envoya au plutôt un Commissaire sur le champ de baraille, pour dresser un inventaire exact des richesses qui devoient s'y trouver.

Abou-Moslem, qui avoit l'ame grande & généreuse, ne put conte-Tome III. B

ALMANZOR. nir fon indignation , lorfque le Hégire 116. Commissaire lui communiqua ses ordres. J'ai rendu jusqu'ici , lui ditil , un si bon compte au Calife de tant de milliers d'hommes que j'ai passés au fil de mon épée pour son service, qu'il ne devroit pas douter, de ma fidélité par rapport au butin. La gloire est mon unique objet, ajouta-t-il; l'argent est le sien : j'ai raison de me plaindre d'une défiance aussi iniurieuse.

Abou - Mosfenié & quit-

Après cette réponse, Abou-Moflem en est of lem quitta le service, & refusa de rene & quit-re le service. marcher en Egypte & en Syrie, où le Calife lui mandoit de se transporter pour remédier à quelques mouvemens qui s'y étoient élevés. Il se retira dans son gouvernement, où il eut soin de tout contenir dans la tranquillité. S'il avoit voulu exciter une révolte, il étoit affez fûr des Officiers, des foldats, & même des peuples de sa dépendance, pour susciter des troubles affreux au Calife; mais on ne peut rien lui reprocher à cet égard. Du reste, il ne se ménageoit point assez dans ses expressions; & lorsqu'il parloit d'Almanzor & de sa cour, c'étoit toujours avec quelque mépris. Le Calife, qui étoit extrêmement Ere Chr. 7540 vindicatif, chercha long - tems les Moyens moyens de perdre ce Général; mais dont le Calife

Hégire 136.

faifant réflexion qu'il seroit difficile surprendie. d'attaquer directement un Officier de cette considération, il eut recours aux pratiques les plus infames. Il affecta pendant quelque tems d'avoir absolument oublié les sujets de plaintes qu'il pouvoit avoir contre Abou-Moslem. Il s'abaissa même jusqu'à faire des excuses sur les ordres qu'il avoit donnés à l'égard du butin dans le tems de la défaite d'Abdallah. Il fe taxa lui - même d'imprudence & de légereté; & enfin il fit prier Abou-Moslem d'oublier tout le passé ; il l'assura de son estime, de son amirié, de sa reconnoissance, & l'invita de venir au plutôt à sa cour pour y recevoir publiquement des preuves éclatantes des sentimens qu'il avoit pour lni.

De lâches courtifans, toujours prêts à fervir les passions & les vices de leur Prince, furent employés pour faire réussir l'horrible trahison du Calife. Ils allerent trouver Abou-

ALMANZOR. Moslem, & lui représenterent qu'il Liegire 136. y avoit de l'indécence à refuser opiniâtrément de se rendre à la cour; que le Souverain étoit absolument revenu de toutes les impressions qu'on avoit voulu lui inspirer sur son compte; & qu'enfin il ne souhaitoit que d'avoir l'occasion de le voir. pour lui témoigner combien il étoit reconnoissant des services qu'il avoit rendus à l'Etat.

> Ces remontrances furent tournées de tant de façons, & présentées si adroitement par des gens accoutumés à la perfidie & à la trahison, qu'enfin le brave Abou-Moslem se crut obligé de céder à leurs instances. Il se rendit donc à la cour, où il fut reçu par Almanzor & par ses courtisans avec tout l'accueil qu'on auroit pu faire à un homme qui auroit joui de la plus grande faveur. Almanzor eut même le courage de l'entretenir plusieurs fois en particulier, avec une cordialité & une confiance qui sembloient devoir exclure jusqu'aux moindres foupçons.

> Abou-Moslem vivoit donc ainsi tranquillement à la cour d'Alman-

zor. Il se reprochoit d'avoir été si Almanzon. long-tems à penser peu favorable- Ere Cht. 754. ment de ce Prince; il le voyoit habituellement, & fe trouvoit partout avec la plus grande sécurité.

Le jour fatal arriva enfin, dans Le Calife lequel le Calife avoit résolu de fait tur A. mettre le comble à sa perfidie : il par trahison. entretint cet infortuné Général un peu plus long-tems qu'à l'ordinaire; & à un certain signal, quatre hommes qu'Almanzor avoit apostés pout l'exécution de son infâme projet, entrerent brufquement dans l'appartement du Calife, & se jettant sur Abou-Mossem, ils le percerent de plusieurs coups, dont il mourut presque sur le champ.

Telle fut la fin malheureuse de cer illustre bienfaiteur des Abbassides, & en particulier du traître Almanzor, à qui il avoit reudu les

fervices les plus signalés.

Ce lâche Prince ne se contenta pas d'avoir fait assassiner ce grand homme, il voulut même lui infulter après sa mort; il te sit garder plusieurs jours dans l'appartement où il avoit été tué, pour avoir le plaisir de le voir & de le montrer

Biij

à ses courtisans; & il avoit l'audace de dire, qu'il n'étoit vraiment Souverain que depuis qu'il étoit débarrassé de ce Général.

Hégite 137. Ere Chr. 755. Révolte

La mort d'Abou-Moslem occafionna des mouvemens qui donnedans le Kho- rent beaucoup d'inquiétude au Caeft appaiste, life. Un Persan nommé Sinam de Nischabour, sachant les richesses immenses que ce Général possédoit dans le Khorassan, s'empara de ses trésors, & se servit d'une partie de cet argent pour faire révolter la province contre le Calife.

Almanzor donna aussitôt le commandement de ses troupes à un Capitaine nommé Giamhour, & le chargea de se rendre au plutôt dans le Khorassan, pour y combattre les rebelles. Cette expédition eut le plus heureux succès; Sinam fut défait dans une seule action, & ses troupes s'étant dispersées, la révolte fut bientôt éteinte.

L'avarice du Calife lui fit faire dans cette conjoncture la même faute qu'il avoit faite l'année précédente lorfqu'Abou-Moslem avoit remporté la victoire sur les troupes d'Abdallah. Il envoya un de ses

Officiers pour prendre un état du ALMANZOR. butin, afin que le Général ne put Ere Chr.755.

rien en distraire à son profit.

Ce lâche procédé piqua vive- Giamhour ment Giamhour, & il n'eut pas de se fait reconpeine à faire entrer les troupes dans rain dans le fon ressentiment, fur-tout lorsqu'il Khorastan.

leur eut dit que son dessein étoit de leur partager les dépouilles des vaincus. Il s'éleva tout-à-coup des cris tumultueux dans toute l'armée; on s'emporta contre le Calife, & sa sordide avarice devint le sujet des plaintes & des invectives des

foldats.

Giamhour profitant de leurs difpositions, s'appliqua encore à les aigrir de plus en plus; & il n'eut pas de peine à les dégoûter du service d'un Prince qui ne connoissoit que ses intérêts, & qui ne savoit récompenser ni la valeur ni la vertu. Lorsqu'il crut être bien affuré des troupes, il ne garda plus de mesures; il se sit declarer Souverain de la province, & résolut de s'y maintenir par les armes.

Cette nouvelle révolte répandit l'allarme à la cour du Calife. fallut penfer à lever promtement

ALMANZOR des troupes, & à mettre à leur tête Hégire 137. un Général capable de réduire les rebelles. Almanzor fit choix de Mahomet - ebn - Aschaar , qui partit aussitôt pour le Khorassan avec une nombreuse armée, & alla chercher l'ennemi.

Hégire 118.

Giamhour qui avoit eu foin d'en-Ere Chr 716. voyer à la découverte, ayant appris le poursuit la marche des troupes du Calife, & le défait. & fachant combien elles étoient supérieures aux siennes, ne jugea pas à propos de les attendre dans le Khorassan. Il en partit avec assez de précipitation, & se retira vers Ispaham, où il se fortifia, en attendant l'arrivée de Mahomet.

Ce Général arriva bientôt après, & le-ferra de façon que Giamhour perdant l'espérance de se soutenir dans ce poste, le quitta encore pour se retirer dans l'Aderbijan. Mahomet l'y poursuivit avec une telle vivacité, qu'il le contraignit d'en venir à une action, dont tout l'avantage fut pour les armes du Calife. Les troupes de Giamhour furent taillées en pieces, & luimême auroit péri dans cette action, si une fuite précipitée ne l'eut mis

DES ARABES. à couvert des poursuites de Maho- Almanzon.

Cette révolte éteinte, il s'éleva Hégire 144. peu d'années après des mouvemens d'une espece bien différente. Ils furent occasionnés par une secte appellée des Ravendiens, du nom d'Abdallah-ebn-Ravend, qui fut la tige des Ravendiens, lesquels furent toujours extrêmement zélés pour les Abbassides.

mer.

- Leur attachement pour ce parti Origine des ne les empêcha pas néanmoins de Ravendieus. causer beaucoup de troubles dans la province du Khorassan d'où ils étoient originaires. Abdallah avoit eu avec Abou-Moslem des querelles particulières, pour la décision desquelles il avoit fallu prendre les armes. Abdallah avoit fuccombé & un grand nombre de ses partisans, & même de ses parens, avoient péri dans cette conjoncture.

Il s'en échappa cependant une certaine quantité, qui formerent une fecte , & fe mirent à enseigner la Métempsicose, qui étoit un des points principaux de leur doctrine. Quoique cerre secte fût atrachée aux Abbassides., Almanzor eut cependant

ALMANEOR, beaucoup d'inquiétude à son sujet, Hégire 144. appréhendant toujours que l'affectation avec laquelle ils répandoient leurs dogmes, ne les portât quelque jour à une révolte ouverte.

On ne pouvoit cependant pas leur reprocher de rien tramer contre les intérêts du Calife ; au-contraire , ils n'étoient blâmables qu'en ce qu'ils vouloient absolument rendre à ce Prince des honneurs qui, selon les usages Musulmans, n'appartenoient qu'à la Divinité. Ils vinrent en grand nombre à Hafchemia, où Almanzor faisoit sa réfidence ordinaire; & là ils firent aucour du palais de ce Calife les mêmes tours & les mêmes cérémonies que les Musulmans ont coutume de faire autour du temple de la Mecque.

Le Calife leur défend l'exercice des pratiques de leur lette

Le Calife ne sachant que penser du procédé de ces fanatiques, leur fit dire de discontinuer leurs processions, & de ne point profaner ainsi une cérémonie religieuse qui étoit réservée pour le Temple de la Mecque. Les Ravendiens firent peut de cas de cette défense, & continuerent toujours comme ils avoient commencé.

Almanzor voyant leur opiniâtre-Almanzor, té, réfolut enfin d'y mettre ordre, legie 144. Et ch., récolut enfin d'y mettre ordre, legie 144. Et ch., récolution de ces fanatiques. Ce coup tent évolution de ces étonna; mais revenant bientôt a eux-mêmes, ils prirent les armes, marcherent aux prifons, les force-rent, en firent fortir leurs amis,

Le Calife outré de cette infolence, monta promtement à cheval; & s'étant mis à la tête de ses gardes & des gens de sa maison, il s'avança contre ces Ravendiens, comptant que sa présence les dissiperoit aussitôt : mais il eut la honte de voir ses sujets lui faire face, & le repousser avec une vigueur dont il pensa être la victime. Heureusement il fut secouru à propos. On le tira de la mêlée , & on tomba enfuire sur ces visionaires, qu'on réussit enfin à dissiper & à chasser absolument de la ville, après en avoir tué un grand nombre.

& allerent ensuite investir le palais.

Cet événement occasionna la Le Califegrace d'un Officier distingué nom faire grace à mé Maan, qui depuis long-tems se tenoit caché pour éviter les recherches des Abbassides. Cer Officier-

ALMANZOR. avoit été zélé partisan des Ommia-Hégire 144. des, pour lesquels il avoit signale sa valeur & sa capacité dans les différens emplois dont il s'étoit trouvé chargé. Les Abbassides étant parvenus au trône, il avoit pensé être enveloppé dans le massacre qu'Abdallah avoit fait faire des Ommiades & de leurs amis après la mort de Mervan. Il avoit étéassez heureux pour mettre sa vie à couvert dans la maison d'un de ses parens, où il s'étoit tenu caché · depuis ce tems-là. La révolte des Ravendiens lui ayant paru une occasion favorable pour se réconcilier avec les Abbassides, il sortit de sa retraite, accourut au palais; & se mêlant avec ceux qui défendoient Almanzor, il fit des prodiges de valeur qui fauverent la vie à ce Prince , lequel fur le champ lui déclara qu'il oublioit tout le passé, & qu'il le rétablissoit dans tous ses droits.

Ie dessein d'en fonder une, pour Almanzon; l'emplacement de laquelle il choisse l'égire 145. un vasse terrein auprès du Tigre, où étoit située autrefois la ville de

Séleucie.

Almanzor se promenant un jour Comment il fur les bords de ce fleuve avec ses découvre courtisans, dans le tems qu'il cher- qu'il devoit choir une place convenable pour fondateur. son dessein', fut si charmé de la beauté de cette campagne, qu'il prit le parti de s'y fixer. Dans le tems qu'il conféroit de son projet avec les Officiers de sa suite, l'un d'eux s'étant écarté, rencontra un Hermite qui avoit sa retraite dans ce canton. Erant entré en conversation avec ce solitaire, il lui parla du projet du Calife. L'Hermite lui répondit qu'il savoit bien que la tradition du pays portoit que l'on devoit un jour bâtir une ville dans: cette prairie; mais que cette entreprise étoit réservée à un homme appelle Moclas, nom bien différent de ceux de Giaffar & d'Almanzor que portoit le Calife.

L'Officier étant venu rejoindre. Almanzor, lui raconta la converfation qu'il venoit d'avoir avec l'Her-

ALMANZON. mite. Le Calife n'eut pas plutôt en-Hégire 145, tendu prononcer le nom de Moclas, qu'il descendit de cheval ; & se prosternant contre terre, il remercia le Seigneur de ce qu'il l'avoit choisi pour l'exécution de ses or-Tous les courtisans étonnés attendoient avec impatience d'être éclaircis d'un trait aussi singulier. Le Calife les tira d'embarras, en leur tenant ce discours.

Durant le Califat des Ommiades. leur dit-il, mes frères & moi étant encore fort jeunes & n'ayant que peu de biens, nous fûmes obligés d'aller vivre à la campagne, où chacun de nous faifoit la dépense à son tour. M'étant vu hors d'état , faute d'argent, de donner à manger à mes frères au jour qui m'étoit marqué, je pris un bracelet à ma nourrice, & j'allai le mettre en gage pour avoir quelque argent. Cette femme fie beaucoup de bruit; & enfin à force de chercher, elle découvrit que c'étoit moi qui en evoit fait le vol. Dans le transport de sa colère , elle me dit beaucoup Einjures, & elle m'appella entr'autres MocLAS ( c'étoit le nom d'un: fameux brigand de ce tems-là): &

depuis, tant qu'elle a vécu, elle ne ALMANSON.

m' a jamais nommé autrement. Je vois illétic 14.

donc que Dieu m'a destiné pour l'entreprise dont il s'agit; & je vais l'exéeuter en ce lieu, puisqu'il est évident
que c'est le ciel même qui l'a ainsi ordonné.

Almanzor traça lui-même le plan de cette ville autour d'une colline, dont il réferva le haut pour y bâtir son palais. Il donna ensuite des ordres pour que l'on commençat les travaux, & ils furent poussés avec une extrême rapidité: mais différens événemens obligerent de suspendre les ouvrages pour vaquer à des affaires plus pressantes.

Mohamed & Ibrahim , l'un & Higire iste l'acceptive l'autre petits-fils de Haffan , & ar Le Calre rière-petits-fils d'Ali , prirent les ar-diffee le merite de l'acceptive l'ac

fa famille, qu'il fallut penfer à appaifer. Le Calife vint heureusement à bout de terminer toutes ces disfensions; il poussamment es conquêtes dans l'Arménie, la Cilicie & la Cappadoce; & c'est en conséquence de tous ces avantages réu-

ALMANZOR. nis, qu'on lui donna le glorieux furnom d'Almanzor, c'est-à-dire, Victorieux.

Hêghe 170. Dès que ce Prince eur recouvré Bre Chr. 768. un peu de tranquillité, il mit toute fon fijour à fon application à faire finir sa noufon fijour à velle ville, & il eur la fatisfaction.

de) la voir achevée après plusieurs années d'un travail continuel. Il alla s'y établir aussiriot, & lui donna le nom de Dar-al-Salam\*, c'estadire , Ville de paix; peut-être parceque Jérusalem étoit aussi appellée la Cité de la paix; peut-être aussi parceque, lorsqu'il l'habita, l'Empire Musulman jouissoit d'une paix profonde.

Le preffentiment de sa mort lui cause de la mélancolie,

Quelque goût que le Calife eût pris d'abord pour Bagdet qui étoit son ouvrage, il ne tarda pas à s'en ennuyer, ou plutôt il tomba dans une mélancolie qui lui inspiroir un dégoût presqu'égal pour tous les objets qui se présentoient à ses yeux. Les Historiens prétendent que cette.

<sup>\*</sup> Macine rapporte que cette ville sur nommée par le! Calise Mélina-tel-Salom, qui signifie, Mélle de la paix y mass que cependant elle sue appelle Baglet dans la suite, du nom d'un Hermite qui fastoit son féjour dans la praixie où cette; wille sur bâcle.

maladie lui vint de l'impression que ALMANZORS firent fur fon esprit quelques vers Hégire 150. Arabes qu'il lut fur une muraille où on les avoit écrits. Les Auteurs les rapportent diversement. Les uns disent qu'ils étoient énoncés en ces termes: O Giaffar, tes jours sont terminés; le tems de ta mort est venu; l'ordre de Dieu qui est irrévocable est arrivé. D'autres disent qu'ils ne contenoient que ces maximes générales : Les états & les richesses du monde ne nous sont pas donnés, mais prêtés : que perfonne ne se fonde dessus, ni ne s'en glorifie : quiconque y attache son caur & y met sa confiance, n'en recevra que de la honte, lorfqu'il faudra les rendre à celui dont il les a reçus.

Les triftes réflexions qu'il fit après Mégirer, s. la lecture de ces vers, le jetterent Ere Car. 7750 dans un abbattement & un ennui mortels: il ne se plaisoit plus nulle part; & malgré l'attention qu'il avoit à changer souvent de séjour pour se dissiper, il n'en trouvoit aucun qui pût lui convenir. Il résolut alors d'aller en pélerinage à la Mecque; il en fit même le vœu, comptant apparamment que ce dé-

ALMANEOR. votieux voyage lui procureroit le Hégire 1 58. rétablissement de sa fanté. Ere Chr. 771.

Il fait un pé-Mecque.

Il se mit en marche avec un nomlerinage à la breux cortége. Mahadi, ou Almodhi, fon fils, partit avec lui pour l'accompagner jusqu'à une certaine distance. Mais à peine le Calife eutil fait quelques lieues, que ce voyage fut pour lui un nouveau sujet de mélancolie. Il prétendit que ce seroit le dernier qu'il feroit. Il fut prêt à y renoncer; puis il se détermina de nouveau à le continuer, en disant qu'il ne l'entreprenoit que dans l'espérance que Dieu lui feroit miséricorde.

Il s'arrêta fur sa route, dans un endroit appellé Abdavaïh, où il séjourna avec toute sa suite. Abulfarage rapporte que ce Calife s'étant mis pendant la nuit sur une terrasse pour respirer le frais, il vit dans la partie occidentale de l'hémisphère une lumière qui parcourut un vaste espace de la voute céleste, & dont la trace fut visible jusqu'au commencement du jour.

Effrayé de ce phénoméne, ses noires vapeurs augmenterent confidérablement ; il crut que c'étoit un

avertissement que le ciel lui donnoit ALMANZOR. de sa mort prochaine; & dès l'inftre Chr.775.
tant il fit appeller son fils pour lui faire ses adieux. Mahadi étant accouru, Almanzor lui fit cette singulière exhortation.

Je vous exhorte, lui dit-il, d'ho- Euseignenorer vos parens qui partagent, pour mens qu'il ainst dire, l'éclat de votre dignité, fils, dont ils sont l'appui, se dont la gloire réjaillit sur vous; mais je crois que

vous n'en ferez rien.

Ayez soin de l'éducation de vos enfans; traitez-les avec douceur; tâchez d'en avoir beaucoup, parcequ'ils peuvent vous servir ou vous consoler dans le tems de quelques revers de la fortune; mais je crois que vous n'en feret rien.

Qu'il ne vous prenne point envie de faire bâtir dans la partie occidentale de Bagdet, parceque en 'el paga à vous que cela est réservé, & que vous ne sauriez y mettre la dernière main; je crois cependant que vous la ferez.

Prenez garde que vos femmes ne se mélent jamais des affaires du gouvernement, rien n'est plus dangereux; mais je crois que vous le ferez.

### Histoire

Après ce discours, Almanzor corr-Hégire 158. gédia son fils, & lui ordonna de tre Chr.775. s'en aller à Bagdet, afin de pourvoir à tout si le ciel disposoit de sa perfonne.

Mort d'Al-

Le Calife s'étant trouvé un peu mieux après quelques jours de repos, continua sa route & s'avança jusqu'à un endroit appellé le Puits de Maimoun , à quelques lieues de la Mecque. Là il fut attaqué d'une dyssenterie, qui l'emporta en peu de tems. Son corps fut porté à la Mecque, où il fut enterré la tête nue, pour marquer qu'il étoit mort fans avoir pu accomplir le vœu qu'il avoit fait d'aller en pélerinage à la Mecque.

Carattère

Les Historiens dépeignent ce Cae ce Prince. life comme étant d'une riche taille. maigre de visage, & la barbe peut garnie. Il étoit d'un accès facile, & d'un caractère assez doux dans les entretiens particuliers; & fort grave lorsqu'il paroissoit en public revêtu de la robbe impériale.

Au reste, il étoit inquiet, soupconneux, distimulé, cruel même lorsqu'il s'agissoit de se venger d'un ennemi; mais fon vice dominant

Etoit une avarice insatiable, qui Allantea, lui attira le mépris d'une grande le les fuelts. Les Couffiens, chez qui il avoit demeuré pendant plusieurs années, lui avoient donné le surnom de Douanek, c'est-àdite, le Père des oboles, parcequ'il avoit mis la taxe d'une obole par tète pour faire creuser les fossés de la ville de Bagdet. Macine rapporte qu'on trouva dans l'épargne après sa mort six cens millions de dragmes, & vingt-quatre millions d'or.





# MAHADI.

## XXII. CALIFE.

MAHADI. Hégire 15%. Ere Chr.775

AHADI, fils d'Abou-Giaf-VI far-Almanzor, fut proclame Calife à Bagdet, immédiatement après qu'on y eut annoncé la mort de son père. Il fut le XXII. qui occupa le trône depuis Mahomet, & le III. de la dynastie des Abhaffides.

Mahadi diftiques qui rtoubloient l'Etat.

Le commencement de son regne sipe les fana- fut agité par quelques fanatiques, qui s'érigeant en Prophétes , prêcherent une doctrine nouvelle, & fe firent un grand nombre de partisans, sur - tout parmi le peuple, toujours amateur de nouveautés. Mahadi mit ordre de bonne heure à ces factions naissantes. Il envoya quelques troupes qui dissiperent facilement les féditieux. L'un des chefs, nommé Busa, ayant été arDES ARABES. 47 Ecté, on l'amena à Bagdet, où le Mahadi.

Calife le condamna à être pendu, & l'on n'entendit plus parlet de ses

partifans.

Lorsqu'il eut rendu la tranquillité Hégite 110. à l'Etat, il s'occupa du foin de ren- Ere Chr. 776. dre la justice aux peuples, & com-clémence & mença par l'exécuter lui-même, en de générofité restituant des sommes considérables du nouveau que le Calife son père avoit extorquées de différens particuliers. Il ouvrit aussi les prisons, & délivra un grand nombre de malheureux, qui y étoient détenus pour n'avoir pas satisfait aux taxes exhorbitantes qu'Almanzor avoit imposées. En un mor , son caractère grand & généreux lui fit tenir une conduite bien différente de celle de son père; & il parut se faire un plaisir de répandre avec profusion, des richesses que l'avarice d'Almanzor avoit accumulées par toutes fortes de

moyens.

Mahadi eut aussi des dépenses Hégie 160.

considérables à faire pour soutenir Erecht. 777.

la guerre contre les Grecs; mais Grecs à lui il en sut bien dédommagé, loss-démander au qu'après plusieurs victoires qu'il pair, de lus remporta sur eux, on lui demanda

MAHADI. la paix à des conditions plus avan-Hégire 160. tageuses qu'il n'auroit osé les es-

pérer.

Ce Prince ne parut point à la tête de ses troupes dans la guerre qu'il eut avec les Grecs : il chargea de ce foin fon fecond fils nommé Harounal Rafchid, & il n'eut pas lieu de s'en repentir. Le jeune Prince battit les ennemis en différentes occasions, & s'empara de plusieurs places considérables. Il se préparoit même à porter ses armes jusque dans le cœur de l'Empire, lorsque l'Impératrice Iréne demanda à faire la paix.

Hégire 165.

Cette Princesse si célébre par sa Ere Chr. 781. beauté & par son ambition, gouvernoit alors l'Empire d'Orient, comme tutrice de Constantin son fils, qui n'avoit au plus que dix ans. Les affaires que lui donnoient une régence aussi importante, l'engagerent à proposer au Calife de faire la paix ; & elle fut conclue moyennant un tribut de foixante mille écus d'or par chaque année. Par ce moyen, cette Princesse se débarrasfa des inquiétudes que lui donnoient les Musulmans, par les courses fréquentes qu'ils faisoient jusqu'aux portes portes de Constantinople.

Cette grande affaire ne fut pas Hégite 16-1.

Pour de mouvemens intestins occasionés par le fanatisme d'un Multipe de mouvemens intestins occasionés par le fanatisme d'un Multipe de Roule de la Roule de la Roule de Roul

Cet homme eut la témérité de l'égire 166 vouloir passer pour inspiré; & il Ere Chr. 782-récusir à se faire des fectareurs, qui pousserent la folie au point de publier que cet imposteur ne portoit in masque, que pour empêcher que es yeux ne fusser éblouis par la lunière éclatante qui brilloit sur son risage.

Son parti se rendit bientôt si formidable dans le Khorassan, qu'il ducalise l'incint à bout de s'emparer de pludans sarctraieurs places considérables, & qu'il tei'y eut plus d'autre moyen de le
éduire, què de faire marcher des
roupes pour artêter ses progrès.
Burkai soutint ayec valeur les preTome III.

MAHADI miers coups qu'on lui porta; mais Hégite 166 lorsqu'il sut qu'on envoyoit contre lui de nouveaux rensorts, il pensa

lui de nouveaux renforts, il pensa à se mettre en sureté. Il alla donc s'enfermer dans une place qui lui parut assez sorte par elle-même pour dégoûter l'ennemi de venir l'y as-

fiéger.

Cet imposteur y fut pourtant bientôt investi par les troupes du Calife, qui avoient ordre de s'en faisir à quelque prix que ce fût. Comme la place n'étoit défendue que par sa propre situation, & que le peu de monde que Burkai avoit alors auprès de lui, ne pouvoit qu'incommoder légerement les travailleurs, on poussa avec beaucoup de vivacité les opérations du siège; & enfin Burkai se vit réduit à la cruelle nécessité de n'avoir à délibérer que fur le genre de mort qu'il lui plairoit de choisir. Ce fanatique faisant réflexion que s'il tomboit vif entre les mains de ses ennemis, il ne pouvoit échapper à une mort honteuse, il préféra de se faire mourir lui même avec tous les gens de sa fuite, mais d'une façon qui pût don-ner du relief à son imposture.

Il commença par faire creuser de MAHADI. profonds retranchemens , qu'il fit Hégire 166. insuite remplir de chaux vive : 11 fe fait 'étoit , disoit - il , un stratageme périr lui - même avec tousu'il avoir imaginé pour furprendre te sa troupe. ennemi. En même-tems il fit remlir une cuve d'eau de vie & d'aures liqueurs faciles à prendre feu : 'étoit encore, selon lui, un noueau piége qu'il tendoit à l'ennemi. l'andis que Burkai employoit son nonde à ces travaux, il empoisonna out le vin qu'il leur destinoit; & orfqu'ils eurent exécuté les ordres ju'il leur avoit donnés, il les enagea à prendre des forces & à boie beaucoup de vin , pour se disoser à un assaut décisif qui vraiemblablement devoit être donné e lendemain. Ils en burent en efet; & comme le poison étoit sub-1, ils périrent tous dans la jourée.

Burkai les voyant morts, les traîlui même dans les retranchemens il avoit fait mettre de la chaux ve; & les cadavres de ces malureux y furent entièrement conmés. Cette opération finie, il mit feu aux liqueurs dont il avoit 52 HISTOIRE MANADI fait remplir une cuve, & s'y préciliectir. 782. pita.

le défendre.

Le lendemain, qui étoit destiné pour l'assaut, les assiségeans ne voyant paroître personne sur les remparts, se trouverent sort embartasses. Burkai passoit parmi eux pour un magicien sort habile; & ils appréhendoient que par quelques tours de son art, il ne réussit à les faire périr, sans se donner la peine de

Cette singulière idée les affectoit si vivement, qu'ils délibérerent long-tems pour se rendte aux invitations d'une semme qui leur crioit du haut des murailles de s'approcher hardiment de la place; qu'il n'y avoir plus personne pour la défendre, & qu'elle alloit leur en ouvrir les portes.

Elle les ouvrit en effet, & les affiégeans y entrerent; mais ce ne fur pas fans avoir de continuelles appréhensions de quelque surprise. Le Général étonné de ne voir personne à sa rencontre, interrogea cette femme, qui lui raconta l'horrible projet que ce rebelle avoir exécuté sur lui & sur ses gens. Elle

jouta qu'elle-même, quoiqu'étant MAHADI. Hégite 166. naîtresse de Burkai, n'avoit échap- Hégite 166. é à la mort, que par la précau-ion qu'elle avoit eue de se tenir achée dès l'instant qu'il s'étoit ouert à elle fur son dessein. C'est insi que se termina la révolte de Burkai; & la province du Khorafan, qui avoit paru vouloir la souenir, rentra bientôt dans l'obéisance.

Cependant la mort de cet im- Ses partiofteur n'éteignit point absolument fais contia réputation parmi ceux qu'il avoit tenie doc-éduits par ses prestiges. Ils sou-trine. inrent qu'il n'étoit point mort, i aucun de ceux qui l'avoient suii, & que bientôt on les verroit eparoître. On eut beau leur obecter le témoignage de la concuine de leur Patriarche, qui avoit u tout ce qui s'étoit passé, ils réondirent que cette femme avoit té gagnée pour dire comment Burai & ses gens avoient disparu. Ils ontinuerent donc à se répandre & faire des prosélytes. Mais comme s n'avoient à leur tête personne a état de les soutenir, leur parti affoiblit insensiblement, & tomba · C iii

MAHADI. enfin de lui-même. Cette fecte n'a-Hégire 166. voit d'autre doctrine que celle de

la métemplicose, qui avoit déja été enseignée par les Ravendiens, Celle ci eut d'abord un peu plus de fuccès par l'adresse de Burkai, qui possédant apparemment quelques fecrets naturels, fut en profiter habilement pour se faire regarder par partifans comme un homme qui avoit des relations avec le ciel.

Ce fut vers ce même - tems que

Hlegire 167. Le Calife nage à la Mecque.

Ire Chr. 783. Mahadi, à l'exemple de son père, fait un péleri- voulut faire un voyage à la Mecque. Il le fit en effet; mais ce fut avec beaucoup plus de faste que de dévotion; car on compte qu'il dépenfa dans ce voyage près de fix millions d'or. Il se fit accompagner d'un cortége nombreux, qu'il traita fur la route avec tout le luxe & toute la magnificence possible. avoit fait porter avec lui des provisions immenses, & il avoit entr'autres un grand nombre de chameaux qui n'étoient chargés que de neige battue, dont on se servoit pour rafraîchir les fruits, & les liqueurs qui faisoient la boisson ordinaire du Calife.

Il fit à la Mecque une dépense MANADINENTOPITALE PRÉGRE 167.
n'avoit encore ofé faire avant lui.
Il s'acquitta d'ailleurs très-exactement des devoirs de la religion, & fit pluseurs-fois la prière publique dans la Mosquée, avec un grand extérieur de piété. Cette prière étoit ordinairement suivie de largesles considérables qu'il faisoit aux peuples; de sorte que le temple étoit toujours bien garni de monde lorsqu'on savoit qu'il devoit s'y rendre.

On raconte qu'un jour que l'on Démetel's empressions avoir part à ses libé-sément de ralités, il remarqua que Manzot sément de ralités, il remarqua que Manzot géani. Hagiani son Visir continuoit roujours à prier avec beaucoup de dévotion. Mahadi-l'interrompant, lui dit: Et vous, pourquoi ne me demandet, vous rien? J'aurois grand tort, répondit ce pieux Musulman, de demander dans la maison de Dieu à d'autres qu'à lui, & autre chose que lui-meme.

Après que Mahadi eut rempli à l'Ifatoner la Mecque tous les devoirs de la la Moque religion, il voulut y laisser un mo « celle de nument de son pélerinage, en fai délaine. fant faire une entrée magnisque à

U 1V

6 HISTOTRE

MAHADI la Mosquée, dont le portique lui Efecte. 167. Erecht. 783, avoit paru ne pas répondre à la beauté de l'édifice.

Il partit peu après, & passa par Médine pour faire sa prière au sépulcre du Prophéte. Il y ordonna aussi dissertent peus donner plus de dégagement aux environs de la Mosquée de cette ville. Ce sur-là qu'un particulier étant

30n attenvenu lui préfenter une partousle tion à ménager l'éprit qu'on assure autre préfent avec, des peuples. met, le Calife reçut ce présent avec,

beaucoup de vénération, & fit donner dix mille dragmes d'argent à celui qui la lui avoit apportée. Ce n'est pas que le Calife fût bien persuadé que cette pantousle fût une relique du Prophéte; mais il crut prudemment ne devoir point paroître douter d'un fait qui passoit pour constant à Médine. Mahomet, dit-il à un de ses favoris, n'a peutêtre jamais vu cette pantoufle; mais si je l'avois refusée, le peuple qui croit qu'elle a véritablement appartenue au Prophéte, auroit cru que je l'aurois méprisée, & il en auroit pu refulter beaucoup de scandale.

Ce pélerinage, dans des endroits

DES ARABES. ii étoient véritablement le ber-MAHADI. au du Musulmanisme, inspira Ere Chr. 783.

1 Calife les fentimens de la déotion & de la piété la plus fenble : il parut beaucoup plus attané à ses devoirs; & quoiqu'il fût aturellement doux & affable, ces ualités si belles par elles-mêmes, arurent prendre encore un noueau lustre, lorsqu'elles furent aniiées de l'esprit de la religion.

Au fortir de Médine, il fe ren- Hégire 168. it à Couffah, où il observa la nême conduite & la même magniicence, que dans les villes où il enoit de féjourner, Il donna dans elle-ci en particulier un exemple ien frappant de sa douceur & de

a complaisance.

Etant un jour prêt à commencer Différens a prière dans la Mosquée, un Ara-dération & de e de la lie du peuple s'approcha Justice dans le our lui dire qu'il voudroit avoir Calife. honneur de faire la prière avec ui; mais qu'il n'avoit pas encore ait fon ablution. ( C'est une loi hez les Mahométans de ne point aire la prière qu'on ne se soit lavé. suparavant. ) Le Calife promit à ce Musulman de ne point commencer

MANADE la prière qu'il ne se sur purisé, & Ete Chr. 784, il eur en esset la complaisance d'attendre qu'il eûr fair son ablution.

Il continua ainsi jusqu'à la mort, à donner à ses peuples en général, & en particulier à ceux qui, avoient, occasion de le voir & de l'approcher, toutes les marques possibles, d'affection, de tendresse & de bonté, paternelle. Ces sentimens étoient, & ne consistojent pas dans son cœur, & ne consistojent pas dans de simples démonstrations, selon l'usage, commun de la plupart des Grands de la terre.

On raconte à ce sujet, que ce Calife étant en route pour regagnen fa capitale, sur furpris d'un orage si aftreux, qu'il sembloit que le seu du ciel menaçoit de bruler cette contrée. Mahadi vivement touché de la consternation où il voyoit les malheureux habitans des campagnes, mit pied à terre, & se jettant à genoux il s'écria : Seigneur, si c'es ma vie que vous demandes, si suis prét, à recevoir vos justes châtimens; mais je vous prie d'épargner, vos Fidéles.

Lorsqu'il fut de retour à Bagdet, MAHADI.

Hégire 169.

mit toute son attention à procu- Ere Cht. 785. er le bien de l'Etat & le bonheur les peuples. Il eur foin en particuier de changer fouvent les Gouerneurs des' provinces, pour évier qu'ils ne prissent trop d'autoité dans leurs départemens; ce qui voit souvent été cause que les peules qui se trouvoient opprimés, efusoient toute obéissance & se ortoient à la révolte.

Il eut-foin pareillement de donier de fréquentes audiences, où hacun étoit bien reçu pour faire es remontrances fur le gouvernenent de l'Etat, & fur l'administraion de la justice. Souvent même l mandoit les Magistrats qu'on acusoit d'avoir prévariqué; & après voir éclairci le fait, il décernoit les peines felon l'importance du lélit. & ordonnoit des dédommaemens pour les parties lésées.

Cet amour de la justice & du Mort du sien des peuples le fit adorer dans out l'Empire Musulman. Il y avoit ong-tems que l'on n'avoit vu fur e trone un Prince aussi grand, aussi numain, aussi généreux; on faisoit

MAHAD. continuellement des vœux pour que Hégire 169. le ciel confervât la couronne à un Hégire 169. Souverain si digne de la porter; mais un événement des plus triftesenleva ce Calife dans le tems que sa santé, son âge, ses dispositionsfembloient annoncer le regne leplus long & le plus heureux.

Les Auteurs conviennent qu'il mourur l'an de l'Hégire cent soixante-neuf, étant alors âgé de quarante-deux ans; mais ils ne s'accordent point sur ce qui sur la cause

Il y en a qui racontent que ce

de sa mort.

Partage des Auteurs fur la cause de sa mort.

Prince étant à Mazabdan, endroit affez éloigné de Bagdet, une de fesefclaves donna des poires très-blesefclaves donna des poires très-blesles à celle de ses compagnes qui étoit la favorite du Calife. Celle-ci lesprésenta au Prince, qui n'en eutpas plutôt mangé, qu'aussitos il sentit un seu cruel qui lui bruloit les entrailles. Aucun reméde ne put appaiser ses douleurs, ni remédier à la source du mal; & il moururdès le même jour. On sut que lespoires qu'on avoit données à la jeune esclave, avoient été piquées presqu'imperceptiblement avec une: iguille très-fine qu'on avoit trem-MAHA sée dans un poison extrêmement Hégire 169. ubtil.

D'autres disent que ce Prince, lui étoit grand chasseur, trouva a mort dans cet exercice qui faioit, pour ainsi dire, sa passion doninante. Etant à la poursuite d'un erf qu'il chassoit depuis long-tems vec la plus grande ardeur, l'aninal se sauva dans une maison dont entrée étoit fort basse : le Prince jui suivoit cette bête à toutes briles, crut en se penchant sur le col le fon cheval pouvoir fuivre fa ourse jusque dans cette maison; nais en y entrant, il se heurta si vioemment contre le haut de la porte, ju'il se rompit les reins , & mourut resque sur le champ.

Il laissa deux Princes, dont l'un ommé Hadi lui succéda : le second 'appelloit Haroun-al-Raschid ou lashid. Mahadi aimoit beaucoup e dernier, qui en effet lui avoit endu de grands services en comnandant les troupes Musulmanes ans la guerre contre les Grecs. Ce it fans doute à cause des grandes. ualités de ce jeune Prince, que

MA HAD: le Calife proposa d'abdiquer la conliègie: 169.

Erecht. 781, ronne en sa faveur; mais Haronn:
ne voulut jamais y consentir: de forte que Mahadi désigna son sils aîné pour son successeur; de dans l'acte qui fut dresse à ce sujer, il regla qu'après Hadi, la couronnetomberoit à Haroun, & n'itoit point aux ensans de son sils aîné.

> Il s'en fallut bien que Mahadilaissat les cosses de l'épargne, aussi pleins qu'il les avoit trouvés à la mort de son père Almanzor. Samagnificence, ses libéralités, & l'on peut même dire ses prossions dissiparent en peu de tems les sonds immenses qu'on lui avoit laisses.

> Ses funérailles loin de se faire avec la pompe qu'éxigeoit sa qualité, furent au-contraire très-simples, & telles qu'on auroit pu faire celles du moindre particulier. Il sur enterré près de l'endroit où il mountit; & l'on mit son corps au pied d'un arbre, où il alloit souvent se reposer lorsqu'il chassoit de ce contre la company.

Macine nous donne en peu de mots une description bien étonnante de la simplicité des funérailles.

le ce Calife. On ne trouva point, MAHADIlit-il , de bierre pour le porter en ter- Ere Chi. 785. e; on le porta sur une porte, & on

'enterra sous un noyer où il avoit cou-

ume de s'affeoir.

Ce fut sous son regne, l'an cent oixante-quatre de l'Hégire, qu'arriva in phénoméne des plus extraordiaires. Le soleil, quelque tems après on lever, parut perdre tout-à-coup a lumière, sans cependant s'éclyper, & sans qu'il y ent aucun brouilard en l'air. Il en résulta une afreuse obscurité qui dura jusque rers le midi.

Avant de passer au successeur de Aahadi , j'ai cru ne devoir pas mettre quelques traits qui font éloge de la douceur & de la bonté e ce Prince. Ils sone tirés d'un Aueur Arabe, qui ne dit point à quel ndroit de sa vie ils peuvent avoir

apport.

Ce Calife faisant un jour des rérimandes à un Officier, lui demana quand est-ce donc qu'il cesseroit e faire des fautes? L'Officier lui épondit : Tant que Dieu vous conrvera la vie pour notre bien, ce sera nous de faire des fautes, & à vous e nous les pardonner.

MANAD: Une autre fois ce Prince s'étant Régine 149, égaré à la chasse, & se trouvant Exémines accablé de faim, de soif & de sa particulier de tigue, entra dans la cabane d'un la vie de Maadi. paysan Arabe qui se trouvoir sur sa hadi.

rigue, entra dans la casale um paysan Arabe qui se trouvoir sur sa route, & lui demanda s'il n'avoir rien à lui donner pour le rafrachir. L'Arabe lui ayant présenté du pain bis & un peu de lait, Mahadi le pria de tâcher de lui trouver quelqu'autre chose. Le paysan alla aussité chercher une cruche de vin dont le Calife but quelques coups.

Mahadi lui demanda enfuite s'il le connoissoit. Non, répondit l'Arabe. Je suis, dit ce Prince, un des principaux Seigneurs de la cour du Calife. Il but ensuite un autre coup, & demanda encore au payfan s'il le connoissoit. Celui-ci répondit qu'il venoit de lui dire qui il étoit. Ce n'est pas cela, reprit Mahadi, je suis encore plus grand que je ne vous l'ai dit. Là-dessus il but encore un autre coup, & répéta ensuite sa première demande. L'Arabe impatient, lui répliqua qu'il venoit de s'expliquer lui-même à ce sujet. Non, dit le Prince, je ne vous ai pas tout appris ; je suis le Calife , devant, A ces paroles l'Arabe, au-lieu de Hégite 169.

prosterner, prit sa cruche avec récipitation, pour la reporter où

l'avoit prise. Le Calife étonné lui n'ayant demandé la cause: Cest, it l'Arabe, parceque si vous buviez reore un coup, j'aurois peur que ous ne sussilier le Prophète, & qu'enn à un dernier coup, vous ne préndissiez me faire accroire que vous es le Dieu tout-puissant.

Le Calife ne pur s'empêcher de re de la réponse de ce paysan. es gens qui le cherchoient partir l'ayant alors rencontré dans rendroit, il leur raconta son endroit, il leur raconta son endroit, il leur raconta son entre eveste & une bourse pleine d'or, elui-ci ravi d'un présent aussi manisque, sit au Prince beaucoup de mercimens, & il ajouta en plaintant: Je vous tiendrois toujours ur un homme véritable, quand mêvous augmenteries vos qualités son augmenteries vos qualités son augmenteries vos qualités son augmenteries vos qualités son augmenteries pusqu'à cinquième fois.



# HADI.

# XXIII. CALIFE.

HADI.

Higher 169.

Hadi la mort de fon père, are chir, 781.

il fe fit proclamer Calife à Bagdet, d'où il écrivir des lettres circulaires aux Gouverneurs des différentes provinces, pour leur apprendre son élévation au trône.

Houffin, Les commencemens de son regne artière seit furent violemment agités par les felie d'april de les les firent les Alides feireconné mouvemens que firent les Alides tre Calife à pour se remettre en possession du, la Mecque. Califat, Un artière-petit-fils d'Ali,

Califat. Un arrere-petit-his d'Ali, nommé Houffain, qui se ménageoir depuis long-tems un parti considérable à Médine, réusit ensin à se faire ouvertement déclarer Calife par les habitans de cette-ville. Ce-Prince passa en duite à la Mecque, où il travailla ensuite à établir son autorité; mais il rencontra dans

DES ARABES. 67.
ette entreprise plus d'obstacles qu'il HabiHégire 169.
e l'avoit cru, à cause de la quanEre Chi. 78;

e l'avoit cru, à cause de la quanté d'Abbassides qui se trouverent lors à la Mecque à l'occasson d'un élerinage. Houssain vint cependant bout de se saire reconnoître, & ustitut de la raire avec la dernière riueur tous ceux qu'il découvrit lui voir été contraires; mais sa colère omba principalement sur les Abassides dont il sit massacre autant u'il en put découvrir.

Cette révolte sut bientôt appaisée, le Calife u moyen des troupes que le Calife différence transcher en Arabie. Les partisans e Houssain surent battus à difféentes reprises. Tous ceux qui fuent faits prisonniers ayant les araes à la main surent passes au fil e l'épée, & l'on trancha la rête à ous ceux que l'on reconnut pour

tre partifans des Alides.

Houssains des vainqueurs, & se sauva la réte tranains des vainqueurs, & se sauva la réte tranMédine, où il comptoit trouver
n asyle assuré; mais il y sut pouruivi & sait prisonnier par les troues de Hadi: on lui trancha la tête,
omme on avoit fait à ceux de sa

amille qui avoient été pris à la Mec-

ue.

HADI. Hadi traita avec la même rigueur Hégire 169. Etc hec'te de fanatiques qui travail-Le Caise loient depuis du tems à établir une extermine les doctrine également opposée à la Re-Zendien.

doctrine egalement opposée à la Religion Mullunane, & au bon ordre de la société civile. Ils admetroient deux principes éternels, l'un du bien, l'autre du mal; ils prétendoient qu'on ne devoit posséer aucun bien en propre, & qu'il n'étoit pas permis de manger de la chair des animaux.

Ces sectaires, qu'on appelloit Zendiens, avoient commence à répandre leurs dogmes fous les dernières années du Califat de Mahadi. On y avoit fait d'abord peu d'artention, parcequ'on les regardoit comme des insensés peu capables de former un parti dangereux; mais leur nombre s'étant accru considérablement, il fut facile de découvrir que leurs erreurs ne tendoient pas, feulement à détruire la Religion; mais qu'elles étoient absolument contraires aux loix civiles, & même à la pureté des mœurs. Mahadi avoit pris la précaution de les profcrire de ses Etats, d'où la plupart allerent se répandre en Asie, en

DES ARABES. urope , & patticulièrement en HABI. rance, où ils furent connus fous Ere Chr. 785. nom d'Albigeois.

Quelques-uns d'entr'eux ayant rearu immédiatement après la mort u dernier Calife, Hadi, son fils, rit les mesures les plus efficaces our éteindre promtement ce parti. fit planter un grand nombre de orences dans Bagder; & autant que on put découvrir de Zendiens, ou nême de gens qui les favorisoient, furent pendus sur le champ. Cette évérité fit son effet; les premiers ue l'on exécuta servirent d'exemle aux autres, & bientôt on n'enendit plus parler de ces factieux.

Hadi croyant n'avoir plus à crain- Hégire 170. re de voir sitôt renouveller des Fre Chr. 786. nouvemens dans fes Etats, fe fuf- déclarer fon ita à lui-même les affaires les plus fils pour son ruelles, par le projet qu'il forma le faire passer à ses enfans la dinité souveraine, au préjudice de Iaroun son frère, que Mahadi par es dernières dispositions avoit apellé au Califat immédiatement près la mort de son frère aîné: lispositions qui avoient été approurées par le consentement général

Hegire 170. Ere Chr. 786.

de tous les Grands de l'Etat. Le Calife voulut donc enfreindre le testament de son père; & quoiqu'il n'eût pour héritier qu'un fils nommé Giaffar , qui étoit encore enfant, il résolut néanmoins de le déclarer actuellement son successeur immédiat à la couronne.

ce fujet.

Il fit part de ce projet à son Visir que son Visir Jahia; mais on va voir que ce fut plutôt pour le lui faire approuver, que pour lui demander son avis. Le Visir, qui étoit un homme sage & prudent, représenta au Prince toutes les difficultés qu'il auroit à essuyer pour l'exécution de son dessein. Il lui fit observer que Haroun étoit aimé des Seigneurs à cause de sa bravoure; que l'Etat lui avoit de grandes obligations, d'avoir dirigé ses armes contre les Grecs aussi heurensement qu'il avoit fait; qu'en particulier il étoit l'objet des complaisances de sa mère, veuve du Calife, & que cette Princesse impérieuse ne supporteroit pas patiemment que l'on fit une telle injustice à un fils qu'elle chérissoit tendrement : que d'un autre côté les peuples n'applaudiroient surement point

u choix qu'il prétendoit faire : ue les Mufulmans vouloient avoir Ere Chr. 786 leur tête un Prince en état de emplir toutes les fonctions du Cafat, comme de faire la prière, e commander les troupes, de les

onduire au pélerinage de la Mecue; en un mot, de gouverner par 1i-même. Il finit par lui dire qu'il royoit important pour sa propre anquillité de ne rien changer aux ispositions de son père, ou du-10ins d'attendre que le jeune Prince on fils fût en âge de se montrer ux peuples & de gagner leur afection.

Hadi écouta les réflexions de son isir avec beaucoup de tranquillité, offente, veut

il feignit d'y donner son approation; mais l'idée qu'il eut que Ministre ne s'opposoit à son essein, que par les liaisons inties qu'il entretenoit avec Haroun on frère, & avec Alchizaram fa ière veuve du Calife, lui fit pren-

re un parti violent qu'il crut né-

ath, qui possédoit depuis long-

essaire pour sa tranquillité. Il manda un foir un Musulman e confidération nommé Hartha-

Mégire 170. Ere Chr. 786.

tems sa confiance. Il lui fit des plaintes très-amères de Haroun son frère & de Jahia son Visir, qui ne cesfoient l'un & l'autre de cabaler contre lui, & d'indisposer tous ses sujets. Il ajouta que pour se délivrer des justes craintes que lui inspiroient leurs menées, il avoit réfolu de s'en défaire, & que c'étoit sur lui qu'il avoit jetté les yeux pour l'exécution d'un projet aussi important.

Harthamath frémissant d'horreur à une telle commission, se jetta aux pieds du Calife pour lui demander en grace de le dispenser d'obéir à des ordres aussi sanguinaires. Hadi irrité de son refus, le quitta brusquement sans lui rien dire de plus. Harthamath craignant tout alors pour lui-même, n'osa pas retourner chez lui ; il alla se réfugier dans les appartemens de la Princesse mère du Calife, comptant s'y tenir caché pendant la nuit, & y prendre des mesures pour se soustraire à la fureur de Hadi.

Mort du Calife.

Cette nuit même fut le terme des frayeurs de Harthamath & du malheur qui menaçoit Haroun & Jahia: Hadi mourut après un regne qui n'avoir

DES ARABES. n'avoit pas encore duré dix - huit

mois. La plupart des Historiens con-

viennent que la mère du Calife eut est rapportés beaucoup de part à sa mort. Cette par les Au-Princesse, qui étoit d'un caractère teurs. altier, s'étoit emparée d'une partie

de l'autorité, & avoit toujours auprès d'elle une foule de Seigneurs qui lui faisoient la cour. Le Calife en prit ombrage, & après l'avoir avertie plusieurs fois de se conduire avec plus de ménagement, il lui avoit dit un jour que désormais il feroit couper la tête à tous ceux des Grands de sa cour qui feroient affidus chez elle. Peu après, on dit qu'il lui envoya en présent une oie empoisonnée, comptant par ce moyen se défaire de cette Princesse ; mais les soupçons que lui donnoit l'éloignement que son fils avoit pour elle depuis quelque tems, lui firent prendre des précaurions qui lui sauverent la vie. Elle en fit manger à un chien, qui tomba mort l'instant d'après.

Cet événement, joint à la mauvaise volonté du Calife contre son frère, lui fit prendre la résolution Tome III.

HADI. de prévenir ce Prince, & de le merliégite 170. tre hors d'état d'exercer ses cruautés sur sa famille. Les uns disent

qu'elle gagna deux des concubines du Calife, qui profitant d'un profond fommeil dans lequel il paroiffoit enfeveli, lui mitent des oreillers fur le visage, & l'étousferent; d'autres avancent que ce fur la mère de ce Prince qui commir elle-même cet attentat.

Le Nigiaristhan, Auteur Arabe, rapporte que ce Calise mourus subitement d'une toux qui lui prit pendant la nuit, après avoir bu un verre d'eau. Mais par la manière dont il raconte ce fait , il parosi que l'on peut soupçonner la mère de ce Prince d'avoir eu quelque part à sa mort. On pourra en juger par le passage même du Nigiaristhan, dans lequel Harthamath est introduit racontant lui-même à un de sea anis la consérence qu'il avoit eue avec le Calise, & ce qui arriva ensuire.

"Le Calife, dit-il, m'ayant fair venir un jour en sa présence, me parla en ces termes: Tu vois, Harthamath, que le traître Jahia, fils de

Khaled , mon premier Ministre, est mon ennemi déclaré; qu'il ne cesse par ses dis- Ere Chr. 786. cours d'indisposer chaque jour contre moi l'esprit & le cœur de mes sujets, & qu'il favorise auprès d'eux les intérêts de mon frère Haroun : j'ai mis en toi toute ma confiance,connoissant ton zéle & ton affection : il faut que tu m'apportes la tête de l'un & de l'autre, si tu veux me donner une preuve sincère de ton attachement. Ce n'est que par la perte de l'un & de l'autre que je puis être assuré du trône & de la vie.

Après cette exécution , tu feras paffer au fil de l'épée ceux des Alides & de leurs amis qui sont actuellement dans les prifons. Tu te mettras en= suite à la tête de mes troupes dont je te donne le commandement, & tu les conduiras en diligence à Couffah : tu feras sortir aussitét tous les Abbassides qui peuvent s'y trouver, & ensin tu feras mettre le feu à la place.

" Lorsque le Calife, continua Har-» thamat , m'eut fignifié ces terri-" bles ordres, dont il vouloit que » je fusie l'exécuteur, je me jettai "à ses pieds pour lui remontrer » humblement les fuites funestes de " ses commandemens, & je m'ex-

HABI. » cusai sur l'impossibilité de pouvoir Hegite 170. " les remplir selon ses vœux. Le » Calife irrité de mes excuses & de " mon refus, me quitta brusquement » en colère, & rentra dans son ap-» partement. On conçoit aisément » dans quel trouble & dans quelle » crainte je devois être. Le Calife » pouvoit me faire assassiner afin » d'enfevelir son noir projet. Inter-" dit & incertain du parti que j'a-» vois à prendre, je passai dans les » appartemens de la Sultane Alche-» zaram, mère du Calife, espérant » de me tenir caché dans quelque » réduit, & d'échapper aux assassins p que le Calife pourroit envoyer » chez moi. Environ l'heure de mi-» nuit, j'entendis la voix de la Sul-» tane qui m'appelloit par mon Je crus me tromper, ne » pouvant imaginer comment elle " avoit pu favoir que j'étois dans » son appartement. ( J'ai su après, " qu'un esclave qui m'avoit apperçu » en avoit donné avis à la Prin-» cesse. ) Je pensai alors que le Ca-» life lui ayant communiqué fon " noir, projet, & l'ordre qu'il m'a-» voit donné de l'exécuter, cette

"Princesse l'en avoit pu détoutner. Hadi.
"Elle m'appella une seconde sois, l'égire 170.
"en me disant : Venez hardiment,
"en me disant : Venez hardiment,
"venez Marthamath : venez voir le
"Calife mort sur son lit. Ce Prince
"venoit en estet d'expirer subite"ment, par une toux qui lui prit
"après avoir bu un verre d'eau.
"J'étois faiss de cet événement, &
"j'en paroissios tout occupé, lorsqu'elle ajouta : Allez averit de ma
"part mon fils Haroun de ce que vous
"avez vu. J'allai à l'instant chez ce
"Prince, qui assembla promtement
"les Grands de l'Etat, & se se sit
"proclamer Calife."



lui.



# HAROUN-AL-RASCHID.

## XXIV. CALIFE.

AROUN. AROUN étant parvenu au Hégite 1700.

Trône de la manière dont on trocht. 786.

Le Calife vient de le dire, récompensa ridonne toute chement les personnes ausquelles il sa consance étoit redevable de la couronne & de la vist 13.

de la vie. Le Vistr Jahia, qui s'étoit opposé si fortement au dessein que Hadi avoit formé d'exeture Haroun du Califat, fut conservé dans sa chargé. Le nouveau Calife donna toute sa consance à ce Ministre, & voulut l'avoir toujours auprès de

Cette grande intimité mit ce Vifir dans la plus haute confidération. Les Souverains des Etats voifins de l'Empire Mufulman rechercherent fon amitié: il y en eut même qui proposerent de faite avec lui des alliances particulières.

Le Roi du Chozarar, entr'autres, HAROUN lui fit offrir la Princesse sa fille pour Hégite 170 f'un de ses fils. Cette proposition is consumerate étant trop avantageuse pour être mariage du refusée, le Ministre en parla au fille du Roidu cut au fill Calife, qui y donna volontiers fon Chozarar. consentement. Le Roi du Chozarar fit partir aussitôt la Princesse avec un nombreux corrége de Seigneurs, qui l'accompagnerent jusqu'aux frontières des Etats du Calife, où elle fut reçue avec la plus grande magnificence. Mais à peine avoitelle fait quelques lieues dans l'Erat Princesse. Musulman , qu'elle fut attaquée d'une colique violente qui l'obligea de séjourner dans un endroit appellé Bardaha. La maladie augmenta alors à un tel point, que tous les remédes devinrent inutiles : la Princesse en mourut.

Cette perte fut d'autant plus Hégire 1-1.
fensible au Ministre, qu'elle attira Le Roi du Chozarar iau une guerre au Calife. Le Roi du Chozarar accussa les Mussulmans une incussion d'avoir fait périr sa fille. On ne du calife. dit point sur quel fondement il appuyoit une accusation aussi odieufe; mais ce qui est certain, c'est qu'il déclara la guerre au Calife, D iv

HAROUN & l'on fut bientôt à Bagdet que les-11égire 171. troupes de ce Prince étoient en marche pour venir se jetter sur les terres de l'Empire.

Les Musulmans surpris de cette fubite incursion , fe hâterent d'aller défendre leurs frontières. Mais quelques mouvemens qui s'étoient elevés du côté de la Gréce ayant obligé le Calife d'envoyer ses meilleures troupes de ce côté - là, furent cause qu'on ne put faire marcher contre les Chozarariens que des foldats levés à la hâte & peu disciplinés, qui ne firent que d'inutiles efforts pour arrêter l'ennemi. Une partie fut taillée en pieces, l'autre fut mise en déroute; & les vainqueurs, après avoir ravagé tout le pays où ils avoient fait leur descente, s'en retournerent chez eux avec une multitude infinie de prisonniers dont ils firent autant d'esclaves.

Hégire 172. Ere Chr. 788. Le Calife renouvelle la tréve avec les Grecs.

Les armes du Calife furent plus heureuses du côté de la Gréce. L'Impératrice Iréne ayant contrevenu aux conditions moyennant lesquelles on avoit confenti de lui accorder une tréve, Haroun avoit

envoyé contre elle une armée nom- HAROUN. breule, qui parcourut l'Asse-Mineu-Hégire 171. Ere Chr. 788. re jusqu'à Ephèse, en ravageant les provinces de l'Empire des Grecs. Îréne sentit alors la faute qu'elle avoit faite de s'attirer un ennemi si redoutable, dans un tems où elle avoit affez d'occupations dans l'intérieur de son Empire, sans aller en chercher ailleurs. Elle se hâta donc de faire des propositions, en conféquence desquelles Haroun consentit de renouveller la tréve que les Califes précédens lui avoient accordée.

Haroun, tranquille de ce côté- Hégire 173. là, prit des mesures pour assurer ses Ere Chr. 789. frontières contre les incursions des ver les Arts & Chozarariens & autres nations voi-les Sciences fines; & lorsqu'il se fut mis en si-dans son Emtuation de ne rien craindre de leur part, il résolut de profiter de cet état de repos pour policer ses peuples, & diminuer un peu de la barbarie qui leur étoit comme naturelle.

Rien ne paroissoit plus propre à faire reuffir cette difficile entreprise, que d'inspirer à la nation l'amour des lettres : ce fut auffi le parti que

Hégire 173. Ire Chr. 789.

prit le Calife. Ce Prince qui avoit beaucoup d'esprit & de goût, sut le premier qui s'appliqua à cultiver les Sciences & les Arts. Il appella des savans dans ses Etats, les y requi avec distinction, & leur affigna des pensions & des récompenses. Lorsqu'il faisoit la visite des provinces de sa dépendance, & même quand il étoit à la tête de ses troupes, il avoit toujours auprès de lui un certain nombre de personnes chosses, avec lesquelles il s'entretenoit ordinairement sur divers gentes de littérature.

Il fit une dépense vraiment royale, pour communiquer à ses sujets le goût qu'il avoit naturellement pour les Sciences. Ce sur par ses ordres que l'on traduist en Arabe la plupart des Auteurs Grecs & Latins. Il en sit saire un grand nombre de copies, pour les répandre dans son Empire, afin de procurer aux curieux la facilité de puiser commodément dans des sources aussi abondantes. Ce sur alors que l'on vit paroître en Arabie, l'Iliade & l'Odyssée d'Homère, & les disférens ouvrages des grands hommes qui

avoient paru autrefois avec tant d'é- H A R O U N. clat dans Athènes & dans Rome. Hégire 174-Ere Chr. 799.

Ce goût pour les Sciences & la Belle-Littérature fit donc passer infensiblement chez les Arabes les richesses de la Gréce & de l'Italie. Les mœurs commencerent à s'adoucir : les esprits devenant plus solides, s'adonnerent aux belles connoissances; & l'on vit avec le tems s'élever parmi eux des personnages distingués qui s'acquirent la plus haute réputation. Haroun eut l'honneur de commencer ce grand ouvrage, & de l'animer par son exemple; mais ce ne fut que sous ses successeurs qu'on conduisit cette entreprise à une certaine perfection.

Es soins du Calife ne se bornerent pas à ces établissemens : il s'at. Ere Chr. 7791.
racha de plus à faire revivre le bon
ordre dans ses Etats, en y établissant une police sévère, & en choisissant des Magistrats capables de
rendre à ses sujers la justice la plus
exacte. Ce sur cet amour pour la
justice en particulier qui lui mérita
le surnom d'Al-Raschia, qui signisse
Justicier, ou amateur de la justice.

Mais quelque idée que les Hif-HAROUF. Hégire 175. toriens aient prétendu nous donner de la bonté, de la douceur & de l'équité de ce Calife, on verra néanmoins bientôt certains traits qui annoncent beaucoup de bifarrerie & de singularité dans son caractère, & même une mauvaisefoi , une dureté & une barbarie deshonorante pour l'humanité.

Il seroit, par exemple, fort difficile de l'excufer sur la conduite qu'il tint à l'égard d'un personnage considérable de la famille des Alides, auquel il manqua cruellement de parole, après la lui avoir donnée de la manière du monde la plus solennelle : voici le fait.

Hégire 176. Dans le tems que Haroun jouif-Tre Chr. 792. soit de la tranquillité qu'il avoit rétablie dans ses Etats par sa vigilance & ses foins, il fut informé qu'il venoit de s'élever un parti formidable dans le Giorgian & le Dilaim, & qu'il n'éroit menacé de rien moins que de perdre sa couronne.

Quelques mesures qu'on eût pricendant d'A- ses pour éteindre le parti des Ali-li, se fait pre-clamer Calif. des, il n'avoit pas été possible d'y réussir entièrement. Jahia, sils de

Hassan, descendant d'Ali en ligne HAROUN. directe, avoit eu le bonheur d'é-Ere Chr. 792chapper aux différentes recherches

qu'on avoit faites lorsqu'il s'étoit agi d'exterminer cette famille. Il s'étoit formé sous main un nombre considérable de partisans, & enfin la révolte se manifesta à un point

qu'il fut déclaré Calife.

Haroun ne fut pas plutôt informé de cette affligeante nouvelle, qu'il prit les mesures les plus capables de réprimer cette révolte. Il fit partir Fadhel à la tête d'une armée de cinquante mille hommes, & le chargea du foin de réduire les rebelles. Ce Général s'étant avancé jusque dans le Khorassan, eut apparemment occasion de s'instruire parfaitement du caractère de l'Alide Jahia, & de la facilité qu'il y auroit à le ramener à l'obéissance, en avant pour lui quelques attentions, & en le flatant de lui donner un état conforme à son mérite & à la noblesse de sa naissance.

Fadhel s'arrêta donc dans le Kho- Fadhel Je rassan , & envoya secretement à fait consentir Jahia un homme de confiance, qui le Calife. en lui exagerant les forces nom-

Hégire 176. Fre Chr. 792.

HAROUR breuses qu'il auroit bientôt sur les bras, lui fit entrevoir en même-tems le moyen d'éviter les malheurs dont il étoit menacé. Cet envoyé eut foin de faire valoir les dispositions pacifiques de Fadhel à son égard. Il lui dit que ce Général avoit déja tout préparé pour sa réconciliation avec Haroun; qu'il avoit foutenu à ce Prince que la révolte du Giorgian ne devoit point lui être attribuée ; & que s'il avoit accepté le Califat, ce n'avoit point été pout fe déclarer rival des Abbassides ; mais uniquement pour se prêter au zéle & à l'affection des Alides, qui avoient profité du droit de sa naissance pour le forcer de se mettre à leur tête , & entreprendre une guerre qu'il ne faisoit surement que malgré lui. En un mot, l'habile négociateur exécuta sa commission si adroitement, que Jahia ébranlé entra en conférence sur les moyens dont on pourroit s'y prendre pour calmer la colère de Harcun, & en mênfe-tems le mettre à couvert du ressentiment des Alides, qui ne manqueroient pas de se venger, s'il renonçoit à les foutenir.

Le négociateur voyant qu'il ne Harous, s'agiffoir plus que de prendre des Erecht. 7928 furerés, regarda l'affaire comme finie; dès-lors il lui proposa de s'évader du Giorgian, & de se rendre à Bagder pour y faire sa rémonciation entre les mains de Haroun, qui de son côté le prendroit sous sa protection, & lui donneroit à sa cour an asyle assuré contre ceux qui voudroient attenter contre sa personne.

Jahia prévoyant toutes les conféquences que pouvoit avoit une démarche de cet éclat, fit beaucoup de difficultés, que le négociateur trouva moyen de réfoudre; & enfin il le détermina à écrire à Fadhel lui-même pour lui mander fes difpositions, afin que ce Génétal en informât Haroun, qui pouvoit seul donner les assurances capables de terminer absolument cette affaire.

Fadhel charmé du succès de sa Affurances négociation, en manda tout le dé goue à la lite at la calife. Ce Prince ravi de pour sa vie & son côté de voir une révolte éteinte a liberté. sans beaucoup de peine, & sans effusion de sang, envoya à Fadhel

MANDE un écrit de sa main, par lequel Hégire 176. Il s'engageoit d'honneur à avoir pour Jahna tous les égards dûs à sa naissance, & à ne jamais rien entreprendre ni contre sa vie ni contre sa vie ni contre sa liberté: & dans la crainte que ex Prince ne sir quelques nouvelles difficultés, à cause des soupçons qu'il pouvoir avoir sur différens Seigneurs de sa cour, il sit sir gner cet écrit par les principaux des

de l'Etat. Cet acte si authentique fut envoyé aussitôt à Jahia. L'envoyé de Fadhel, qui avoit entamé si habilement la première négociation, fut chargé de faire cette seconde démarche, & il s'en acquitta avec le plus heureux succès. Jahia voyant un écrit figné de la main propre du Calife, & revêtu du consentement des principaux de sa cour, n'eur plus d'objection à faire à cet égard, mais il se trouva fort embarrassé sur la manière dont il s'y prendroit pour se tirer des mains des Alides. L'envoyé leva encore cerre difficulté, & il concerta si bien ses mesures, qu'il le fit sortir du Giorgian sans

Abbassides, & par tous les Grands

Ce fut-là qu'il reçut du Calife Régies 177.
Ce fut-là qu'il reçut du Calife Les Ghir 793;
toutes les amitiés qu'il pouvoit attendre d'un Prince qui affectoit les multaite de tendre d'un Prince qui affectoit les multaites de fentimens les plus nobles & les plus il eft parfaire généreux. Vous êtes chez vous, Sei-ment reçu.

généreux. Vous êtes chez vous, Seigneur, lui dit-il, & je partagerois
même mon trône avec vous, si je le
pouvois; vous mênerez ici la vie qu'il
vous plaira. Vous me verrez, si vous
le jugez à propos, ou vous ne me
verrez pas; j'en serai egalement saisfait, parceque je serai assuré que vous
jouirez de vous-même en toute liberté.
Haroun lui sit donner ensuite un
appartement magnisque dans son
palais: il lui assigna des Officiers
pout le servir: en un mot, il n'oublia rien de ce qui pouvoit slater
un Prince, qui venoit si généreusement se mettre entre ses mains.

Jahia, pénétré de reconnoissance, ne regretta point d'avoir hasardé

Hégire 177. Ere Chr. 793.

HAROUN une démarche telle que celle qu'il venoit de faire : au-contraire, il ratifia entre les mains du Calife, tout ce qu'il lui avoit fait dire par le ministère de Fadhel. Charmé d'avoir profité de l'occasion de se tirer du pas dangereux où les Alides l'avoient engagé par leur révolte; il se fixa à la cour de Bagder, où il commença à goûter un repos dont il prévoyoit bien qu'il n'auroit jamais pu jouir parmi des rebelles. Cet heureux état de tranquillité

Hégire 178. Ere Chr. 794. Il est affasdu Calife.

ne dura pas long-tems. Haroun, finé par ordre foit à son inconstance naturelle. foit par l'instigation de quelquesuns de ses courtisans, changea toutà coup de conduite à l'égard de Jahia. Quoiqu'il ne dût rien craindre d'un rival qui étoit venu se réfugier auprès de lui , & avoit tout sacrisse pour le bien de la paix; il fit cependant réflexion que tant qu'il existeroit, il pourroit toujours s'élever un parti en sa faveur qui feroit valoir ses prétentions au Califat. Il prit la cruelle résolution de se défaire de ce Prince. Fadhel, Giaffar & les autres

Barmécides eurent horreur de ce HAROUN. dessein, & firent tout ce qu'ils pu- Hégire 178. rent pour empêcher le Calife de l'exécuter; mais leurs représentations furent inutiles , & l'on fut quelque tems après que l'infortuné Jahia avoit été assassiné.

Un procédé aussi odieux fut un grand sujet de scandale parmi presque tous ceux qui savoient les engagemens que Haroun avoit pris avec ce Prince. La réputation du Calife en souffrit beaucoup, & l'on fut long-tems sans pouvoir revenir de l'horreur que causoit une pa-

reille perfidie.

Cependant, comme tout se dissipe avec le tems, les funestes impressions que la trahison du Calife avoit faites fur les esprits, s'évanouirent insensiblement; on trouva même des raisons plausibles pour le justifier. La flaterie des courtifans, les foins que se donnerent les gens de lettres protégés par Haroun, & plus encore le zele que ce Prince affecta de montrer pour les pratiques de sa religion'; tous ces moyens réunis contribuerent à le réconcilier avec ceux même qui

HAROUN paroissoient les plus animés contre lui.

Ere Chr. 791. suffrages en sa faveur, ce fut lorsfait à pied le la Mecque.

Calife qu'on lui vit faire un voyage en pélerinage de Arabie avec l'extérieur d'un homme vraiment pénétré des sentimens 'de religion. Il partit à pied de Bagdet, & fit ainsi tout le pélerinage jusqu'à la Mecque. Il observa à la Caabah toutes les cérémonies prescrites par Mahomet. Il se rendit ensuite à Médine, & après y avoir fait sa prière sur le tombeau du Prophéte, il retourna à Bagder, laissant à tous les peuples chez qui il passoit, les idées les plus avantageuses de sa piété, de sa douceur & de son amour pour ses sujets.

Mais ce qui acheva de réunir les

Hégire 180. Ere Chr. 796.

Dès qu'il fut de retour dans fa capitale, il reprit le commerce qu'il avoit été obligé d'interrompre avec les Savans; & les nouvelles preuves de protection qu'il leur accorda, firent célébrer les louanges par les Historiens, & sur-tout par les Poëtes, qui firent retentir de toutes parts les talens & les vertus du Prince leur bienfaiteur. Heureux s'il eut su profiter pour lui-même

de tant d'éloges, pour acquérir na rour, les bonnes qualités qui lui manquoient, ou pour le confirmer dans la pratique des vertus qu'il avoit

déja.

procédé.

Mais par une bisarrerie dont on Mégire 181.

ne peur rendre aucune raison plaus re Chr. 797fible, tandis qu'on exaltoit la droiture, la candeur, l'équité de ce
Prince, il démentit tous ces éloges par un trait odieux, & d'autant
plus deshonorant, que ce ne fut
point l'effer d'une impression passagère: il fit le mal avec réflexion;
& le funeste coup porté, il soutint
avec la plus cruelle opiniatreté ses
premieres démarches, sans vouloir
entendre aucune remontrance, &
dans le tems même qu'il étoit forcé de reconnoître l'injustice de son

Ce trait regarde l'illustre famille Histoire des des Barmécides, à laquelle ce Prince Parmécides, avoit les plus grandes obligations, & dont cependant il décida la ruine pour un fait d'une espece tout-à-fait singulière. Ceci fotme un point assez intéressant dans la vie de ce Prince, pour être expliqué avec une certaine étendue: je vais

#### HISTOIRE donc faire connoître en peu' de-

Hégire 181. mots ce que c'étoit que les Barmé-Ere Chr. 797. cides, & par quelle fatalité, après avoir été comblés de biens & d'honneurs par les Ommiades & les Abbassides, ils tomberent tout-à-coup dans la difgrace & dans la misère

la plus affreuse.

J'ai parlé sur la fin du regne de Soliman, d'un Prince nommé Giaffar issu des anciens Rois de Perse, lequel ayant été obligé de se sauver de fon pays, vint avec fes enfans s'établir dans les Etats de ce Calife. J'ai rapporté la raison pour laquelle il fut surnommé Barméki; nom qui passa à ceux de sa famille, que l'on appella dès-lors les Barmécides. Giaffar parvint au plus haut dé-

Elevation des Barméciles Abbaffides-

des Barmeci-des, fous les gré de faveur auprès des Ommia-Ommiades & des. Ses enfans, dignes héritiers de son esprit & de sa vertu, le furent aussi de sa fortune; & après avoir rempli les charges les plus importantes sous les derniers Califes de la maison d'Ommiah, ils furent se foutenir sous les Abbassides qui les éleverent aux premières dignités de l'Empire.

Jahia, l'un des descendans de HAROUN.

Giaffar, étoit chef de la famille des Hégire 181. Barmécides foits le Califat de Haroun. Ce Prince, en montant sur le trône, le maintint dans la dignité de Visir, dont il avoit joui fous les deux Califes précédens. Indépendamment du mérite supérieur de ce Ministre, Haroun avoit encore une raison particulière pour l'honorer de ses faveurs. Jahia avoit eu foin de fon éducation : il lui avoit formé le goût ; & c'étoit à lui qu'il étoit redevable des progrès qu'il avoit fait dans les sciences, & des sages établissemens qu'il avoit formés pour les introduire dans fes Etats.

Les enfans de ce Ministre parurent aussi avec éclat à la tête des affaires de l'Empire. Fadhel, qui étoit l'ainé, eut part au ministère, & s'acquit d'ailleurs la réputation du plus grand Capitaine de son tems.

Le fecond, nommé Giaffar, fe distingua par son amour pour les sciences, & passa pour l'Ecrivain le plus éloquent & le plus poli de son stécle.

Mohammed & Moussa Hégire 181-étoient les deux derniers, soutin-Ere Chr. 797. rent la réputation de leur famille,

& remplirent avec honneur les premiers emplois de l'Etat.

Avis que

fes enfans.

Nés dans le sein des dignités & Jahia donne à de l'opulence, Jahia leur père leur avoit appris de bonne heure à ne faire cas des richesses, qu'autant qu'elles mettoient en état de récompenser la vertu & de soulager les malheureux. Soyez généreux, leur disoit-il souvent répandez libéralement vos biens sur ceux qui en sont les plus dignes par leurs talens, par leurs vertus, où qui ont souffert des disgraces de la fortune. Ne craignez pas que vos biens souffrent aucune diminution par votre libéralité. Quand même ils vous seroient enlevés dans la suite, par la permission de Dieu ou par la méchanceté des hommes, le bon usage que vous en aurez fait vous donnera une consolation intérieure, qui vous soutiendra dans le tems de l'adversité. Si vous les faites servir au luxe & à la volupté, leur privation vous jettera dans le désespoir, parceque vous vous serez regardes comme en étant les propriétaires, au-

lieu

heu que vous n'en êtes que les usu-HAROUN. fruitiers.

Ces maximes admirables, qui étoient bien moins des leçons de la part de Jahia, qu'un exposé fidéle de ce qu'il pratiquoit lui-même , firent sur ses enfans les impressions les plus vives & les plus heureuses. Leur mérite se manifestant de plus en plus, à mesure qu'ils avançoient en âge, on les trouva bientôt dignes des premieres places, & le Calife s'empressa de les en pourvoir, lors même qu'ils n'étoient encore que dans l'adolescence. Cette affection dura plusieurs années, pendant lesquelles ce Prince ne cessa de les combler d'honneurs, -de biens & de dignités.

Jahia leur père ayant donné sa Hégire 182 démission du Visiriat, qu'il exerçoit Ete Chr. 798 depuis long-tems, Giaffar son se-dele Visiriat à cond fils en fut revêtu; mais le Fadhel son goût que celui-ci avoit pour la vie tranquille, le porta bientôt à se défaire de cette charge, qu'il fit donner à Fadhel son frère aîné, qui foutint avec honneur dans ce poste éminent, la gloire que son père & fon frère y avoient acquise.

Tome III.

HASOUM Giaffar débarrassé des soins du liègie 183, ministère, ne pensa plus qu'à passer le Calife fon tems, & à se livrer aux plaisses la trache très le Calife qui y avoit aussi beaucoup de penchant, s'unit alors plus étroi-

tement avec ce favori; de façon que le Prince vouloit toujours l'avoir auprès de lui, & ne trouvoit d'amusement nulle part qu'autant qu'il voyoit son cher Giassar y par-

ticiper.

Ce Calife avoit une égale tendresse pour Abassah sa propres sœur. Il étoit charmé de passer tous les jours quelques heures avec elle; mais l'affection qu'il avoit pour son favori, lui faisoit regretrer de n'être pas en même - tems avec lui; car la Princesse demeuroit dans un endroit retiré du palais, où étoient les femmes du Calise, & il n'y avoit que lui qui pût y entrer.

Haroun, pour fatisfaire son goût, résolut de passer par-dessus les bienéances; & quoiqu'il sit peu décent de tirer sa sœur de la compagnie des femmes, pour la faire trouver seule de son sex exec des hommes, il s'y détermina cependant, & commença par lui donner un apparte-

ment dans son palais; il regla en HAROUN. même-tems que déformais elle mangeroit habituellement à sa table.

Giaffar eut par ce moyen l'occa- Hégire 184. sion de se trouver souvent avec Ere Chr. 800. une Princesse aimable, dont le Ca-Giaffar conlife lui avoit parlé tant de fois avec lente passion les plus grands éloges. Il fut en-pour Abassah, chanté de son air noble, & sur tout fede son esprit & des graces de sa conversation. La Princesse de son côté remarqua Giaffar, & sut bientôt le distinguer des autres courtisans : ils prirent insensiblement du goût l'un pour l'autre. La liberté qu'inspire le repas, la gayeté & l'enjoument des convives; tout servit à Giaffar pour faire connoître la vivacité de sa passion, & pour découvrir qu'il ne déplaisoit pas. Le Calife ne tarda pas à s'en appercevoir; & loin de le trouver mauvais, il parut disposé à faire le bonheur de son favori, en le flatant de lui faire épouser Abassah.

Cette propolition mit Giaffar au comble de ses vœux. La Princesse témoignant de son côté beaucoup de penchant à suivre les vues de son frère, ce Prince résolut de ter-

HAROUN. miner au plutôt cette grande affai-Hégire 184. re. Mais avant de la conclure, il Condition exigea de ces deux amans, que que le Calife lorsqu'ils seroient mariés ils ne se leur impose, verroient jamais qu'en sa présence, à leur maria- & qu'en général ils vivroient ensemble comme frère & sœur. Tout cela fut proposé pendant le cours d'un repas splendide où le vin n'avoit pas été épargné ; car la plupart des Califes de Syrie ne se faifoient plus un scrupule d'en boire, même publiquement, & en abondance.

Giaffar & Abassah crurent apparemment que cette fingulière condition, que le Calife exigeoit d'eux, étoit plutôt l'effet des fumées du vin, que d'une résolution bien réfléchie: ils promirent tout ce que le Prince voulut, & firent même serment d'obéir à ses ordres, dans l'espérance que lui - même faisant réflexion sur une défense aussi ridicule, seroit le premier à permettre qu'on la transgressat.

Le mariage fut donc célébré à cette condition, & Giaffar qui comptoit réussir bientôt à la faire révoquer, fut fort étonné, lorsqu'il vit

DES ARA

le Calife lui réitérer de fang-froid HAROUN la défense d'user de ses droits avec Abassah; & ne le menacer de rien moins que de la mort, s'il s'apperçevoit que l'on eût contrevenu à ses ordres.

Il fallut donc fouscrire à une dé- Hégire 185. fense aussi rigoureuse : & en effet , Ere Chr. 801. ces deux époux furent assez long- le enfrei-tems sans oser enfreindre la loi infe que le cruelle qui leur étoit imposée. Mais Calise seur a-Abassah ayant envoyé à son mari quelques vers \*, dans lesquels elle lui exprimoit d'une manière fort ingénieuse l'ardeur de sa passion, Giaffar lui répondit sur le même ton . & enfin ils oublierent

Ils enfrei-

\* Voici le sens des vers d'Abassah , tels que d'Herbelot les rapporte d'après Ben-Abou-Agélah, Historien Arabe.

J'avois résolu de tenir mon amour caché dans mon cœur :

Mais il s'échappe & se déclare malgré moi. Si vous ne vous rendez pas à cette déclaration, ma pudeur se perdra avec mon fecret.

Mais si vous la rejettez, vous me sauverez la vie par votre refus.

Quoiqu'il arrive, au-moins je ne mourrai pas sans être vengée;

Car ma mort déclarera affez qui a été mon assassin.

HAROUN la défense du Calife. Hégire 185. Ere Chr. 801. Il y parut bientôt;

Il y parut bientôt; & il fallur alors mettre en œuvre toute forte de manége pour empêcher que le Prince ne s'en apperçût. L'adroite Abassah y employa toute son industrie; & elle sur asser abassah y en le casse au point, qu'elle accoucha d'un fils sans qu'il s'en répandît le moindre bruit à la cour. L'ensant sur aussité transporté à la Mecque, où on le sit élever secrétement.

te califeen Haroun auroit toujours ignoré cet événement, si un misérable efclave qu'on avoit été obligé de mettre dans la confidence, ne lui avoit révélé ce secret. Le Calife dissimula néanmoins, & su affez long - tems sans faire appercevoir qu'il eût rien découvert : il attendit le tems où il devoit faire un voyage à la Mecque, pour saire éclater sa vengeance, dès qu'il auroit eu les éclaireissemens qu'il comptoit trouver dans cette ville.

Pégire 186. Il fit faire en effet beaucoup de brecht. 80a: recherches dès qu'il fut à la Mecque, & il fut que yéritablement Giaffar y avoit envoyé l'enfant qu'il

avoit eu d'Abassah; mais il lui fut HARDUN. impossible de savoir où étoit cet Hesser 184. enfant : car on l'avoit fait enlever de cette ville, dès que le Calife s'étoit mis en marche pour s'y rendre; & avec toute son autorité, il ne put apprendre aucune nouvelle de l'endroit où on l'avoit envoyé.

Ce Prince fut si outré contre ces ufait périt malheureux époux, que dès-lors il cisafir de réfolut de les perdre, & de faire termine se périr en même tems-toute la race Barmécides. Il commença par Giaffar, à qui il fit trancher la tête; ensuite il envoya des ordres à Bagdet, en conséquence desquels l'infortunée Abassah fur mise à mort fur le champ \*. Jahia & ses enfans

Quelques Hiftoriens Arabes rapportent que l'infortunée Abaffa fui petré dans un puits. Ben-Abou-Agffah, Austur Arabe, dit que cette Peine-Glefur leulement ezille, & réduite à l'état le plus milérable. Il raconte qu'une Dame qui la connoié foit l'ayant encourtée dans le lieu de fon exil, eut avec elle une converfation dans laquelle Abaffah, après avoit rappellé le tense de fa grandeur, lui dit qu'alors elle avoit quatre cens efclaves pour la fervir, & qu'actuellement elle fretowoit dans un état où elle manquoit de tout; qu'elle n'avoit pour tout bien que deux peaux de mouron, dont l'une lui fervoit de chemife & Jauvet de robbes qu'un refle, elle me murmorti point de la fituation; qu'elle arribout fa difigrace à fon peu de reconnoiliance pour les benincia peut avoit se avoit se reconnoiliance pour les benincias;

HAROUN furent jettés en prison. Leurs biens Hégire 186. furent confisqués; & cette disgrace s'étendit sur tous leurs parens, qui furent arrêtés dans les différentes provinces de l'Empire, & la plupart y périrent ou de mort violente ou de misère.

de Jahia dans in difgrace.

Cette affreuse disgrace mit dans le plus grand jour le courage & la constance vraiment héroïques de Jahia, chef des Barmécides. Ce vieillard infortuné en donna des preuves au milieu des fers , lorsqu'il y fut visité par quelques-uns de ses amis : car, quoique, selon · l'usage des courrisans, la plupart se fussent déclarés contre ce Ministre dès le moment de sa chute, il en eut cependant un certain nombre qui furent assez généreux pour ne pas l'abandonner dans son malheur; & ils travaillerent à animer sa patience; pour supporter les maux dont il étoit accablé.

Ce grand homme fentit, comme il le devoit, tout le prix de leur

çus de Dieu; qu'elle reconnoissoit sa faute, en faifoit pénitence , & vivoit tranquille. La Dame lui fit alors présent de cinq cens dragmes , dont elle parut aussi contente que si elle eut été rétablie dans fon premier état. D'Herbelot , Bibl. Orient.

amitié; mais il leur fit voir que HAROUN. depuis long - tems fa vertu l'avoit Hégire 1862. rendu supérieur à tous les revers de la fortune. La puissance & les richesses, leur disoit-il, ne sont que des prêts que la fortune fait aux hommes. Nous devons nous contenter d'en avoir joui pendant quelque tems. Elle nous a choisis pour servit d'instruction à ceux qui viendront après nous; ils apprendront à ne jamais s'enorgueillir de ses dons , & à en faire un bon usage. Dieu ne fait aucun tort aux hommes, en retirant les bienfaits dont il les avoit comblés : il ne leur devoit rien ; il les en a gratifiés fant qu'il lui a plu : il veut aujourd'hui les répandre sur d'autres : c'est à nous à nous soumettre à sa volonté. L'homme sage ne doit jamais desirer les biens; mais il peut les recevoir pour les faire fervir au bien de l'Eta, & ne jouir du reste que comme un voyageur jouit du repos dans une hôtellerie où il ne fait que paffer.

Tels étoient les fentimens de cet homme admirable dans l'excès de fes difgraces. Il travailloit auffi à confoler ceux de fes enfans qui fe trouvoient enfermés avec lui dans

Hardun la même prison, & qui étant dans légire 186. un âge à jouir de toutes les faveurs de la fortune, paroissoint aussi plus sensibles aux revers qu'ils venoient d'essure. Comment est-il possible, lui disoit un jour l'un de ses enfans, qu'après avoir servi Dieu & l'Etat avec tout le zéle & toute l'application possible, n'ayant aimé qu'à faire du bien à tout le monde, n'ayant rien à nous reprocher envers le Califé, nous

de misère

C'est peut être , repondit Jahia , la voix de quelque affligé qui s'est adresse au ciel pour demander vengeance contre nous : peut - être , sans le Savoir, avons-nous négligé de rendre justice à quelque opprimé. Si cette faute eft involontaire, la miséricorde divine nous la pardonnera. Notre disgrace est peut-être un effet de sa bonté, pour nous faire connoître la fragilité des biens de ce monde : il veut éprouver notre foi , si nous l'aimons plus que nous-mêmes, si nous l'adorons dans la prospérité & dans l'adversité : également juste dans les états où il nous met , il nous purifiera de nos fautes , & nous rendra dignes de lui. Qu'auroit-

nous trouvions cependant réduits à cant

il pu dire de plus, s'il avoit eu le HAROUN. bonheur d'êrre éclairé des lumières Hégire 186. du Christianisme?

L'injuste & bisarre animosité du Calife contre les Barmécides ne fut mis à mort. pas satisfaite de la longueur de la prison qu'il fit essuyer à ce vénérable vieillard. Il ne termina ses malheurs qu'en ordonnant qu'on le mît à mort; & cet ordre cruel fut exécuté dans la prison. Ceux qui avoient été chargés de cette odieuse expédition rapporterent au Calife un papier qu'ils avoient trouvé sur le sein de ce prétendu criminel. Il y avoit écrit de sa main : L'accusé passe le premier : l'accusateur le suivra de près ; ils paroîtront tous deux en présence d'un juge, auprès duquel ni les procédures ni les écritures ne serviront de rien.

L'inflexible Haroun s'attendrit cependant à la lecture de cet écrit : il parut fâché d'avoir agi avec tant de rigueur contre un personnage respectable, à qui il ne pouvoit reprocher aucune faute personnelle; mais ce retour ne fut d'aucune utilité pour le reste de la famille de cet illustre Ministre. Aucun d'eux

HAROUN ne put obtenir sa grace ni rentrer Ere Chr. 802. dans ses biens; de façon que la

plupart de ceux qui échapperent à la mort furent obligés de s'éloigner de Bagdet, & n'ofant pas fe faire connoître dans les endroits où ils fe réfugièrent, ils furent contraints de fe livrer aux plus vils emplois pour avoir dequoi fubfifter.

Le Calife L'injustice de Haroun contre cetveut abolir la te famille infortunée s'étendit jus-Bamérides, qu'à vouloir en éteindre la mémoire.

Mais il eur beau défendre qu'on en parlât, on fut long-tems sans lui obéir, & il ne put imposer silence qu'en décernant peine de mort contre quiconque feroit la moindre mention des Barmécides.

nfaitaire ll y eut cependant un vieillard ter un vieil plus respectable encore par ses soit leur élo-vertus que par son grand âge, qui se cédan aux sentimens d'amour, de profession de leur se comment de leur de leu

vénération & de reconnoillance qu'il confervoir pour la mémoire des Barmécides, brava la défense du Calife, & fir hautement leur éloge sans appréhender ses menaces.

Mondir, c'est ainsi que s'appelloit ce vieillard, venoit tous les jours se placer devant une des prin-

DES ARABES. cipales de leurs maisons ; & là il HAROUN. entretenoit les passans des vertus, Hégire 180. des belles actions, de la générosité des Barmécides, & des fervices importans qu'ils avoient rendus à l'Etat. Le Calife informé de l'audace de ce vieillard, le fit arrêter, & peu après, il fut condamné à mort. Mondir reçut cette nouvelle avec un courage surprenant, & il demanda seulement pour toute grace, qu'il lui fût permis de parler un moment au Calife avant qu'on se mît en de-

Haroun y ayant confenti, le vieil- Les reprè-lard lui fit un discours si pathéti-ce vieillard que, que le Prince n'eut pas la l'adoucissent. force de l'interrompre. Mondir lui représenta avec autant de véhémence que de respect, les obligations qu'avoit tout l'Etat Musulman aux infortunés Barmécides. Vous les aviez choisis, ô Commandant des Fidéles, lui dit - il , pour gouverner l'Empire sous votre autorité; vous les avez honorés de votre confiance ; vous-méme, vous avez reconnu leur rare mérite , leur zéle , leur capacité. Nous les avons vus avec joie comblés d'honneurs & de bienfaits, c'est vous-mê-

voir d'exécuter sa sentence.

HAROUN. me qui nous avez appris à les aimer Hégire 186. & à les respecter; comment vos sujets seroient-ils coupables de conserver des sentimens que vous - même leur avez inspirés? Nous n'avons vu en eux que des sujets, fidéles appuis de votre trône , & bienfaisans à tous ceux qui étoient dans l'indigence ou l'oppression: comment voulez-vous que nos cœurs oublient leurs bienfaits , leurs vertus, leurs services? Vous pouvez fermer la bouche aux lâches & aux ingrats; mais votre puissance ne peut s'étendre sur les sentimens du cœur. J'ose même vous assurer que si vous voulez leur faire violence, & les étouffer par la crainte des supplices, vous ne ferez que les rendre plus vifs; & les débris même du palais des Barmécides publieroient leurs éloges, si

> Ce discours fit sur le Calife la plus vive impression: il parut même s'attendrir. On crut alors qu'il alloit témoigner quelque repentir de la conduite qu'il avoit tenue avec les Barmécides ; mais ce Prince se contenta de révoquer l'ordre cruel qu'il avoit donné contre Mondir,

> nous étions affez méconnoissans pour

les taire.

Hégire 186.

& il lui rendit la liberté. . Ce vieillard transporté de joie, Bre Chr. 8020 moins pour avoir recouvré la vie que pour avoir réussi à calmer l'emportement du Calife contre une famille illustre si injustement proscrite, se prosterna à ses pieds pour lui témoigner sa reconnoissance. En se relevant pour se retirer, il fut fort furpris de voir le Calife lui faire un présent : c'étoit une affiette d'or. Mondir en la recevant , rendit encore un nouveau témoignage de fon attachement inviolable pour les Barmécides: car regardant cette générosité de Haroun comme une preuve certaine que les éloges qu'il avoit donnés à cette famille ne lui déplaisoient pas , il s'écria en mongrant le présent du Prince : Voici encore une nouvelle grace que je reçois de la main des Barmécides.

Ce fut donc en vain que Haroun Elogesdonvoulut éteindre la mémoire d'une nés aux Barmaison si féconde en grands hom- les Auteurs mes, qui avoient rendu à l'Etat les services les plus importans. La voix des peuples les vengea de la cruauté & de l'injustice de ce Prince. Les Auteurs, de leur côté, tant Poëtes

NOUN qu'Historiens, chanterent haute-

Hegire 186. ment leurs louanges; & l'on a remarqué que parmi les Arabes, il n'y a jamais eu ni Prince ni Sultan qui ait eu autant d'Ecrivains que les Barmécides. Le caractère bienfaisant de cette famille est parfaitement exprimé dans des vers Arabes rapportés par El-Macin. Enfans de Barméki, dit le Poëte, que vous faissez de bien au monde, & que vous en eussiez encore fait! La terre étoit votre épouse, elle est aujourd'hui votre veuve. Les Auteurs Arabes conviennent

Différens fentimens sur la cause de la en général que le désastre des Bar-

zuine des Bar- mécides fut occasionné par quelque sujet de mécontentement que Giaffar, fils de Jahia, donna au Calife; mais ils varient sur le point qui indisposa ce Prince contre son favori. Les uns disent que ce fut pour n'avoir pas observé à la rigueur la condition qu'on lui avoit imposée en le mariant avec Abassah. D'autres affurent que Haroun ayant résolu de faire périr Jahia Prince des Alides, il chargea Giaffar de cette commission; & que celui-ci ayant refusé de tremper ses mains dans le sang d'un homme à qui on ne pouvoit rien repro-

cher, Haroun fit couper la tête à ce HAROUN favori, & difgracia toute sa famille. Hégire 186. D'autres enfin, prétendent que la ruine des Barmécides ne provint que de la jalousie que leurs trop grandes richesses exciterent dans le cœur du Calife. Ce Prince ayant eu occasion de parcourir quelques provinces de ses Etats, avoit remarqué en différens endroits des terres & des châteaux magnifiques qu'on lui dit appartenir à Giaffar ; & en effet, par malheur pour ce favori, il se trouva que lorsque le Calife s'informoit quel étoit le Seigneur de la plupart des châteaux dans des endroits fort éloignés les uns des autres, on lui répondoit toujours que c'étoit Giaffar.

Ces immentes richestes, jointes aux biens considérables dont jouisfoient d'ailleurs les parens de ce 
favori, firent naître, disent quelques Auteurs, des soupçons & des 
craintes dans l'esprit de Haroun, 
& il résolut d'abattre au plutôt une 
maison si puissante, afin de la mettre

hors d'état de lui nuire.

Tels sont les sentimens des différens Auteurs qui ont parlé de la

MAROUN ruine des Barmécides. J'ai suivi le recht. 802. parti qui m'a paru le plus autorisé; mais au reste, quelque choix que l'on fasse de ces divers sentimens, il n'y en a aucun dont il ne résulte des reproches qui ternissent la mémoire de Haroun, & qui font voir, comme je l'ai observé, que s'il a mérité à quelques égards le surnom de Justicier ou d'amateur de la justice, il s'en faut bien qu'il ait toujours soutenu dans sa conduite un titre auffi glorieux pour un Souverain. Je vais à présent reprendre l'histoire de ce Prince, dont j'ai été obligé d'interrompre le fil, pour rapporter sous une même suite ce qui concernoit les Barmécides.

Haroun parà les enfans.

Dans le tems que Haroun prenoit tage l'Empire les mesures les plus convenables pour policer ses peuples, & mettre le bon ordre dans ses Erats, il résolut d'en faire le partage à ses enfans , & de leur substituer en mêmetems la possession successive du Califat. Sa prudence le servit mal, en lui failant effectuer un projet qui ne pouvoit manquer de susciter de violentes divisions parmi ses enfans, comme la chose arriva en effer.

Haroun avoit trois fils, dont le HAROUN. premier s'appelloit Amin, le fecond Hefere 186. Mamon, & le troisième Motassen. Le premier devoit avoir la Chaldée, les trois Arabies, l'Assyrie, la Mé-

Le premier devoit avoir la Chaldée, les trois Arabies, l'Assyrie, la Méfopotamie, la Médie, la Syrie, la Palestine, l'Egypte, & toute l'Asrique jusqu'à l'Océan.

Il destina au second la Perse, les Indes, le Khorassan, le Tabarestan, le Zabul, le Chabul, le Mauvaralnahar, pays au-delà du sleuve Oxus.

Motalien, qui étoit le dernier, eut en partage l'Arménie, la Natolie, la Georgie, la Circaffie, & tout le pays au-dessus & aux environs du Pont-Euxin.

Haroun fit accepter cette dispofition à ses enfans; & elle sut enduite consirmée par l'approbation de tous les Grands de l'Etat, ausquels il en sit jurer l'observation: puis dans un voyage qu'il fit à la Mecque, il dressa de lettres parentes de ce partage, qui furent publices à haute voix à la porte de la Caabah, & ensuire attachées aux pottes du Temple de la Mecque.

Il est à propos d'observer que les gouvernemens ainsi partagés, n'é116 Низтои

toient pas possédés en toute souveraineté par ceux à qui on les donnoit: if y avoit une investiture à prendre du Calife regnant, qui étoit toujours le véritable Seigneur suzerain. Haroun étant de retour à Bagdet,

Hég re 187. gation de tréve.

Ere Chr. 803. y reçut la nouvelle des révolutions arrivées dans l'Empire des Grecs. une prolon- Iréne venoit d'être déposée; & Nicéphore s'étant établi sur le trône, ne pensoit qu'à s'y affermir. Il écrivit au Calife une lettre très-pathétique fur les avantages qu'ils trouveroient réciproquement à ne point prodiguer le fang de leurs fujets. Îl le pria de vouloir continuer la tréve que l'Impératrice Iréne lui avoit demandée autrefois, & il se chargea de tenir exactement les conditions aufquelles elle l'avoit obtenue.

Le Calife charmé de voir le nouvel Empereur fon tributaire, fans exposer la vie de ses sujets, accorda à Nicéphore ce qu'il lui demandoit, & il partit peu après de Bagdet pour aller passer l'hyver à Jérufalem.

Cette saison étant devenue extrê-

mement rigoureuse, Nicéphore ima-Habitourisina que les glaces feroient un obf-Habitouris racle qui empêcheroit le Calife d'en-Histourie voyer des troupes contre lui; & irruption sur qu'ainsi il pouvoit profiter de cette Musulmans, conjonêture pour se jetter sur les terres des Musulmans, qui étoient voisines de se Etats. En effet, il envoya sur ces frontières des troupes qui mirent rout à seu & à sang, & remporterent un butin confidérable.

Nicéphore, en faisant cette irruption, avoit chargé fon Ambassadeur de présenter au Calife plusieurs épées richement garnies, & d'une trempe excellente. Son dessein étoit de faire entendre à ce Prince, que -désormais il ne devoit point s'attendre à recevoir le tribut qu'on lui avoit payé jusqu'alors; & que loin de lui donner de l'argent , il n'avoit que des armes à lui présenter. On dit que le Calife répondit à cette bravade par un trait de force, qui étonna tous ceux qui étoient présens. Il sit faire une espece de faisceau des épées que l'Ambassadeur Grec lui avoit présentées ; & les ayant fait planter en terre, il les coupa

HAROUN. toutes d'un seul coup de son cime-Hégire 187. tère. Ere Chr. 803.

Repréfailles des Muful-l'Empereur, non content de lui remans.

fuser le tribut, avoit encore fait

fuser le tribut, avoit encore fait le ravage sur les frontières de ses Erats, il n'écouta plus que les transferats, il n'écouta plus que les transferats de se vengeance, & sit passer, dès que la saison le permit, une armée formidable qui entrant dans la Gréce, ravagea la Béotie, la Romanie & autres pays circonvoisins. Par-tout où les troupes passerent, elles y laisserent des traces affreuses de sang & de seu. Elles sirent d'ailleurs un immense butin, & rentrerent dans l'Etat Musulman avec un nombre infini de prisonniers, dont on sit autant d'esclaves.

Pendant que les troupes de terre faifoient irruption sur les provinces de l'Empereur Grec, Haroun envoya une flotte nombreuse qui fit une descente en Chypre, & déclola toute cette Isle. Elle se préparoit à faire essiyet e même traitement à l'Isle de Rhodes; mais heureusement pour les Grecs, les élémens se déclarerent contre les Sarrasins. Il s'éleva une horrible tempète qui sir périr

DES ARABES. une partie de leur flotte ; le reste H se dissipa, & alla se résugier en disférens ports, en attendant l'occasion favorable de se remettre en mer.

Nicéphore continuant toujours à Hégire 188. infulter les Musulmans, le Calife Ere Chr. 804retourna l'année fuivante fur les tent une victerres de l'Empire Grec, & com- toire sur les mença à les ravager comme il avoit accordent la fair l'année précédente. L'Empereur, paix. à la tête de ses troupes, vint en personne à la rencontre de Haroun, & lui présenta la bataille, dont le succès fur très - malheureux pour les Grecs. Ils furent entièrement défaits; & Nicéphore ne trouva d'autre moyen d'empêcher le Calife de profiter de ses avantages, qu'en demandant la paix & se soumettant de nouveau au payement du tribut,

Cette nouvelle tréve dura quelque Hégire 189. rems, pendant lequel Haroun fit des préparatifs pour passer en Perse, où il s'étoit élevé des mouvemens qui menaçoient d'une révolte prochaine. Le perfide Nicéphore, quoique toujours battu par le Calife, voulut encore reprendre les armes contre lui; & il attendit à se décla-

dont il avoit voulu se dispenser.

Ils rempor-

HAROUN. rer larfque ce Prince feroit en marche pour la Perse.

Ere Chr. 806. du départ de Haroun pour cette le Calife.

rompent de expédition, il se mit en campagne, nouveau avec & ravagea quelques provinces Mufulmanes. Le Calife outré de colère contre ce Prince qui respectoit si peu la foi des traités, renonça à son entreprise de Perse; & joignant de nouvelles troupes à celles qu'il avoit destinées pour son premier dessein, il forma un corps de près de trois cens mille hommes, à la tête desquels il s'avança vers les frontières des Grecs.

En effet, dès qu'on l'eut informé

Cette campagne fut plus vive qu'-aucune de celles qu'il avoit faites contre les Grecs. Il se vengea cruellement de l'Empereur, en mettant à feu & à fang toutes les places dont il réussit à s'emparer. Il exerça principalement sa fureur sur Héra-clée & les villes des environs; il les ruina de fond en comble : & Ils obtien- lorsque l'Empereur Grec envoya de

nent la paix nouveau faire des foumissions pour à des condi-tions plus du-demander la paix, le Calife voulut res que les bien encore la lui accorder; mais

il exigea une augmentation de tribut; &

DES ARABES. 128 & de plus, il lui fit jurer qu'il ne hares

rebâtiroit point les villes que les Musulmans venoient de détruire, & qu'il laisseroit les autres places dans la situation où elles se trouvoient, sans y faire faire aucune fortiscation.

La paix ayant été fignée à ces con- Hégie 197ditions, le Calife retira fes troupes; le Calife retira fes troupes; le Calife retira fes troupes; le Calife retira fes troupes pour ée rafraîchir, il passa en Perse pour y procéder à l'expédition que la guerre des Grecs l'avoit obligé de suspendre l'année précédente.

Les mouvemens qui agitoient alors Le Calife cette vaste contrée, avoient été oc-passe enPerse, casionnés par des disputes sur la les troubles. Religion. Les Zendiens, sectaires dont on a déja parlé, s'y étoient formé un parti fort puissant. Comme leur doctrine détruisoit celle du Prophéte, le Calife résolut d'abord d'employer les armes pour établir parmi ces peuples une unité parfaite de croyance. Mais faifant réflexion que les hommes ne sont pas faits pour penser de-même, surtout en matière de doctrine, & qu'il faudroit répandre bien du sang sa l'on vouloit tenter une pareille en-\* Tome III.

treprife, il prit le parti de laisser à chacun une entière liberté de suivre la doctrine qui lui plairoit le plus; se réservant de punit avec la dernière sévérité, ceux des sectaires qui sous prétexte de religion enfreindroient les loix de l'Etat, ou exciteroient le moindre trouble parmi leurs compatriotes.

Héche 192. La présence du Calife ayant paru Ire chr. 808 inspirer à ces peuples des disposi-

rions telles qu'il pouvoit les souhaiter, le calme se rétablit insensiblement dans la Perse. Le Prince y séjourna encore quelque tems, pour s'assura encore quelque tems, pour s'assura en la même du succès des moyens qu'il avoit cru les plus esticaces pour pacifier les troubles. Il quitra ensuite la Perse, & passa en Mésopotamie, où il fixa son séjour dans la ville de Racchah. Ce Prince peu après son arrivée,

Ilefeffayé de l'fince peu apres ion arrivee , d'untérequ'il tomba dans un abbattement & un tegarde com me le préfage mélancolie qui fit pressentir qu'il de samotte étoir menacé d'une danvereuse ma-

étoit menacé d'une dangereuse maladie. Son indisposition avoit été occasionnée par un songe qui l'avoit effrayé. Il avoit vu en rêve un bras qui s'étendoit sur sa tête, & qui avoit dans la main une poignée de

terre rouge. Il entendit en même-HAR tems une voix qui prononça ces mots Ere Chr. 808.

très-distinctement : Voici la terre qui doit servir de sepulture à Haroun. Une seconde voix dit aussitôt : Quel doit être le lieu de sa sépulture? & la première répondit : Thous. Le Calife se réveilla saisi de frayeur; & les triftes réflexions qu'il fit sur ce rêve le jetterent dans la plus sombre mélancolie.

Son Médecin le tranquillisa cependant fur cette maladie, pour saquelle il lui dit qu'il n'étoit pas besoin de faire usage d'autres remédes que de beaucoup de dissipation : que la cause de son indisposition ne provenant que d'un songe, qui n'étoit autre chose qu'un fantome produit dans l'imagination par les vapeurs de l'estomach, il ne falloit que du tems pour le rétablir; & qu'en se livrant un peu au plaisir & aux affaires, il ne tarderoit pas à recouvrer la fanté.

Haroun suivit ce conseil; & en Révolte effet les funestes impressions que ce markand. rêve avoit faites sur son esprit se disfiperent insensiblement. D'ailleurs il lui survint des affaires extrêmement

HAROUN férieuses qui firent diversion à ses Hégite 1921 noires idées. Il venoit de s'élever une révolte dans le Samarkand, & dans une partie des provinces situées au - delà de l'Oxus. Le chef étoit un Capitaine nommé Raphius-

tuées au - delà de l'Oxus. Le chet étoir un Capitaine nommé Raphiusebn-Lith, homme extrêmement redoutable par sa bravoure & par ses

intrigues.

Le bruit de cette révolte excita beaucoup de mouvemens à la cour du Calife. Ce Prince manda fes principaux Officiers à Racchah, & leur donna fes ordres pour faire promtement une levée confidérable de troupes, à la tête desquelles il comproit marcher en personne pour aller arrêter les progrès des rebelles. Il partit en effet dès que ses trou-

Megire 193. Ese Chr. 809.

aller arreter les progres des febences.

Il partit en effet dès que ses troupes furent assemblées, & se rendit à grandes journées dans le Giorgian, où il jugea à propos de séjourner à cause d'une indisposition qui parur d'abord asse legère. Mais s'étant remis en marche après quelques jours de repos, il prit sa route par le Khorassan, où il sentit presqu'en arrivant une soiblesse qui l'obligea de s'arrêter encore une sois, dans le desseurer des demeurer

où il se trouvoit jusqu'à ce qu'il sût H & R OU R.
Hégire 193.
Ere Chr. 809.

Mais ce Prince ayant fait demander le nom du lieu où il étoit, on est frappé de ne lui eut pas plutôt dit qu'il rêve qu'il as'appelloit Thous, que les noires voiteu. idées dont il avoit été assailli l'année précédente se réveillerent dans son esprit. Son imagination frappée ne lui permit plus de rien voir qu'une mort prochaine; & se tournant vers fon Médecin, il lui dit avec émotion : Te souviens-tu de ce que je te dis à Racchah sur le songe que j'avois eu? Nous voici enfin à Thous, où je dois être enterré. Il ordonna ensuite à Mesrour, qui étoit un de ses esclaves favoris, d'aller prendre une poignée de terre aux environs de la ville, & de la lui apporter.

Mefrour courut promtement exécuter cet ordre, & revint trouver le Calife. Ce Prince le voyant le bras demi-nud, & tenant dans sa main une poignée de terre de couleur rougeatre, s'écria aussito: Ah! voici la terre & le bras que j'ai vu en songe. Le trouble le faisit alors à un tel point, que son mal augmenta

MAROUN. confidérablement. Aucun reméde ne Hégire 193: Fre Chr. 803: put lui apporter de foulagement; Mort de de forte qu'après avoir langui pen-

dant quelques jours, il mourut enfin, & fut enterré à Thous. Ce Prince avoit alors quarante-fept ans, & en avoit regué environ vingttrois. Il ratifia par son testament le partage qu'il avoit fait de ses Etats entre ses enfans, & il les désigna pour être consécutivement ses

fuccesseurs au Califat.

Liaifons de ce Calife avec Charlemagne.

On prétend qu'il avoit fait cet arrangement à l'exemple de Charlemagne, Roi de France & Empereur d'Occident, qui dans une assemblée générale des Seigneurs à Thionville, avoit partagé ses Etats entre ses trois enfans, comptant par ce moyen établir entr'eux une paix durable. La haute réputation que ce Prince s'étoit acquise par ses exploits & par fon amour pour les lettres, s'étant répandue jusqu'aux extrémités de la terre, Haroun qui avoit à peu près les mêmes inclinations, se lia avec ce Monarque, & sembla se faire honneur de le prendre pour modéle dans la plupart des reglemens qu'il fit pour policer ses peu-

DES ARABES. 127 ples, & établir le bon ordre dans MAROU

fes Etats.

Hégire 193. Ere Chr. 809.

Ces deux Princes s'envoyerent réciproquement des Ambassadeurs, & se firent des présens dignes de Souverains aussi riches & aussi puissans. Les Auteurs d'Occident, qui parlent de cette liaison, donnent au Calife le nom de Aaron, au-lieu de Haroun, qui signifie la même chose en Arabe. Is le qualifient de Roi de Perse. Voici ce qu'un Auteur moderne \* \* P. Bar rapporte au sujet des présens que d'Allemagne, le Calife fit à Charlemagne.

tom. II. pag.

On vit arriver presqu'en même-tems ( vers l'an de Jesus-Christ huit cent cinq) des Ambassadeurs d'Aaron Roi de Perfe , qui envoyoit à l'Empereur de riches présens. Outre les parfums, les étoffes précieuses, les baumes, les bois aromatiques, il y avoit deux pieces très-remarquables. La première étoit une tente d'une hauteur prodigieuse, où se trouvoient toutes les chambres qui forment un appartement complet. Elles étoient distribuées suivant le goût & l'usage des Orientaux, & revêtues des plus riches étoffes de Perse. fond d'un superbe vestibule, soutenu par des colonnes garnies de lames d'or Fiv

MAROUN & d'argent, s'élevoit un trône où l'or télètic 19; & les diamans mélés ensemble, jettoient un telat qui éblouissoit les yeux.

La seconde piece étoit une horloge à 
eau \* d'une structure fort singulière, 
& fort rare pour le tems : elle étoit 
d'airain, & sonnoit les heites.

Le Roi de Perse, continue le même Auteur, sit à l'Empereur un autre présent qui sui sut bien plus agréable : c'étoit la propriété des lieux saints que Aaron offroit à ce Prince. Le don sut accepté; & c'est peut-êre ce qui a donné occassion à quelques Auteurs de dire que Charlemagne avoit conquis la Terre-Sainte. C'étoit en esse tonquits la Terre-Sainte. C'étoit en esse répetation avoit faite : & sil lui étoit plus glorieux d'avoir acquis par ce moyen la ville de Jérusalem, que s'il en sut devenu le maître par la sorce de ses armes.

Portrait de Haroun.

Tous les Auteurs se rapportent en ce qu'ils nous disent du portrait de Haroun. Ils nous le dépeignent comme un Prince de haute stature,

<sup>\*</sup> Du Cange, dans ses annales, dit que cette horloge qui étoit d'airain, marquoit les heures par la chute de quelques balles de métal sur son timbre, & par des cavaliers qui ouvroient & sermoient des portes suivant le nombre des heures.

DES ARABES. 129
d'une taille bien fournie, & d'une Haroum
physionomie ouverte & majestueuse. Hégise 1931
physionomie ouverte & majestueuse Erecht. 809.
A l'égard du caractère. on le re-

phylionomie ouverte & majestueuser, A l'égard du caractère, on le regarde comme un des plus braves Capitaines de son tems; magnisique dans sa dépense, & sur-tout extrêmement libéral à l'égard des pauvres, à qui il donnoit tous les jours cent dragmes d'argent. Il avoit d'ailleurs beaucoup de goût pour les sciences; il protégeoit les savans, & aimoit à s'entretenir avec eux. Les Poètes étoient aussi parfaitement bien reçus à sa cour; mais connoisseur en poèsse & poète lui-même, il savoit apprécier seux qui méritoient d'être couronnés.





# AMIN.

# XXV. CALIFE.

Hégire 193. Tre Chr. 800.

E lendemain de la mort de Haroun , Al - Amin ou Amin son fils aîné fut proclamé Calife à Thous. Ce Prince étoit alors à Bagdet, où il apprit la nouvelle de son installation en même-tems que la mort de son père.

Son véritable nom étoit Mohammed. Haroun lui en donna un autre . & voulut qu'il s'appellat Al-Amin, qui veut dire , le Fidele. On ne dit point pourquoi ce Prince le nomma ainsi; & l'histoire ne nous fournit d'ailleurs aucun trait qui fasse voir qu'il fût digne de cette dénomination.

Amin refude fon père.

On verra au-contraire que tout fe d'exécuter semble annoncer dans sa conduite l'infidélité la plus marquée, & il en donna des preuves dès l'instant

qu'il fut sur le trône. Harouw avoit reglé par son testament la succession Ere Chr. 809. consécutive de ses trois enfans à la couronne; & il avoir décidé de plus, que les meubles du palais impérial appartiendroient à Mamon fon fecond fils; que ce Prince auroit en propre le gouvernement du Khorassan, dont Haroun lui-même l'avoit mis en possession; & enfin que toutes les troupes qui se trouvoient alors dans le Khorassan lui appartiendroient, & qu'il s'en serviroit contre les rebelles qui s'étoient ameutés dans cette province & dans le Samarkand. Telles étoient les dispositions du feu Calife : il les avoit ratifiées à sa mort, & auparavant elles avoient été confirmées par le consentement des Grands de

Cependant ce Calife ne fut pas fitôt en possession de la couronne, qu'il résolut de ne tenir aucun des articles du testament de son père. Il commença par donner des ordres pour faire revenir à Bagdet toutes les troupes qui étoient dans le Khorassan afin d'ôter à son frère les

l'Etat , & en particulier d'Amin lui-

même.

A MIN. moyens de s'opposer à ce qu'il avoit Hérite 1931 dessein d'entreprendre contre ses intérêts.

re Calife On prétend qu'Amin ne forma s'adonne aux pas ce projet de lui - même. Trop Plaisirs.

adonné à ses plaisirs pour penser à ses affaires, il passoit son tems à se divertir, & avoit une aversion extrême pour tout ce qui demandoit quelque application. Son éloignement pour le travail s'étoit manifesté dès sa plus tendre jeunesse. Haroun, qui aimoit les sciences, avoit tâché d'inspirer le même goût à ses enfans. Amin fut le seul qui ne répondit point au defir de son père. Il refusa absolument d'étudier. Tout ce qu'il retira de son éducation, ce fut de faire passablement des vers; ce qui n'étoit plus alors un grand mérite pour un Arabe, parceque la poësse étoit, pour ainsi dire, l'idiome naturel du pays. Amin se servit de ce talent pour chanter fon indolence & fes amours; & lorsque son père voulut encore faire quelque tentative pour l'engager à lire du-moins un ouvrage curieux qui venoit de paroître, le jeune Prince écrivit dessus deux vers Ara-

DES ARABES. bes dont le sens étoit : Je suis occupé de mes amours ; cherchez quel- Ere Chu 109. qu'autre qui étudie. Il renvoya ensuite le livre à son père.

Ce malheureux penchant pour les 11 se décharplaisirs & l'inutilité s'étant encore ge du gouverconfirmé avec l'âge, Amin porta ce Fadel son Vigoût sur le trône; & afin que rien fir. ne fût capable de le distraire, il chargea de toutes les affaires du gouvernement un Musulman de distinction nommé Fadel-ebn-Rabié, qu'il choisit pour son premier Visir.

Ce Ministre avoit toutes les qua- Ce Ministre lités nécessaires pour bien s'aquitter met la divides fonctions d'une charge aussi pé Calife & Manible; mais par malheur il avoit eu des démêlés particuliers avec Mamon frère du Calife. Dès qu'il se vit revêtu du souverain pouvoir, il ne chercha qu'à abuser de l'indolence de son maître, pour faire en son nom les démarches les plus outrées contre Mamon, sans faire réflexion que l'aigreur qu'il mettoit entre ces deux frères ne manqueroit pas d'exciter dans l'Etat des troubles affreux, qui pourroient mettre la Monarchie sur le penchant de fa ruine.

AMIN. Ce fut par les infligations de Hégire 191-Ere Chr. 809 dans le Khorassan des ordres pour

dans le Khorassan des ordres pour en retirer les troupes; & il sit dire en même - tems à son frère, qu'à l'égard des meubles & de l'argent qui se trouvoient à Bagdet, il avoit des raisons pour en disposer autrement qu'il n'étoit porté par le testament de son père, & qu'ains il fesoit bien de s'en détacher.

Mamon étonné d'une démarche qui annonçoit un avenir encore plus affligeant, prit cependant le parti de dissimuler. Il ne se plaignit point du tort qu'on lui faisoit en le privant des effets que son père lui avoit laissés. Il renvoya aussi à Bagdet les troupes qu'on redemandoit, & il n'eu réserva qu'un certain nombre pour tenir en respect les rebelles qui faisoient des mouvemens dans les différentes contrées de son gouvernement.

Il fit même quelque chose de plus. Il s'intéressa à faire reconnoître son frère pour Calife dans tout le Kho-assan, & prit toutes les mesures possibles pour entretenir les peuples dans l'union, la paix & l'obeissance.

Mais Fadel, plus irrité contre AMIN Mamon à mesure que ce Prince té-Hégire 1931moignoit plus de patience, porta enfin un coup qui fur la perte d'Amin. Il exagéra à ce Calife l'amour que les peuples avoient pour son frère, & lui fit craindre que l'impatience qu'ils avoient de le voir fur le trône, conformément à l'ordre de succession établi par Haroun, ne les engageat dans quelque trahison, & qu'on ne cherchat à lui porter le coup mortel pour mettre sa couronne sur la tête de Mamon.

Pour prévenir un semblabledanger, Amin fait Fadel conseilla au Calife de rompre reconnoître d'autorité les dispositions faites par son succes-Haroun, & d'ôter à son frère toute feur. espérance de parvenir au Califat. A cet effet, il le pressa de faire actuellement reconnoître fon fils pour fon successeur immédiat, & il l'assura que cette affaire finie, Mamon cesseroit d'être redoutable.

Amin, Prince foible, qui aimoit Hégire 194. mieux laisser agir son Ministre, que Ere Chr. 8200 de faire la moindre réflexion sur une affaire, consentir à tout ce que Fadel lui demandoit. Ce Visir prit

AMIN. aussitôt des mesures pour faire réus-Hégite 194 sir son dessein. C'étoit la coutume parmi les Arabes, que l'Iman, dans

int fon dellein. C'étoit la coutume parmi les Arabes, que l'Iman, dans la prière folennelle du vendredi; nommât le Calife, & après lui fon héritier préfomptif ou fuccesseur direct. Jusque-là on avoit toujours nommé Mamon immédiatement après Amin. Fadel sir supprimer le nom de Mamon, & y substitua celui du sils d'Amin, qui n'étoit encore qu'un enfant : il lui donna le surnom de Nathek Belhak, qui signisse, raisonnant selon Dieu & la vérité.

Cette dégradation de Mamon n'excita pas beaucoup de bruit à Bagdet. Fadel y avoit ses partisans. Ceux qui ne l'aimoient point, craignoient ses emportemens & n'orioient éclater: ainsi il ne se sit aucun mouvement; il n'y eut que quelques plaisans, qui au-lieu du furnom que l'on venoit de donner au fils d'Amin, préférerent celui de Natha-Billah, c'est-à-dite, celui qui par la grace de Dieu commence à parler.

Fadel, non content de dépouiller Mamon de ses droits, exerça aussi

fa fureur sur Motassem , le plus AMIN. jeune des frères du Calife. Il lui Ere Chr. 810. fit ôter le gouvernement de Méso- 11 ôte potamie, & engagea en même-tems Motassem le Amin d'écrire à Mamon pour lui gouverneordonner de se rendre incestamment sopotamie. à Bagdet. Mais ce Prince, indigné de voir coup fur coup tant d'injustices, perdit entièrement patience; & bien loin de se rendre à Bagdet comme on l'y invitoit, il fit dire à son frère que Haroun son père lui ayant confié le gouvernement du Khorassan , il lui étoit impossible de s'absenter de cette province, fans l'exposer à être en proie aux mouvemens des féditieux qu'il contenoit par sa' présence.

Peu après, Mamon supprima tou- Mamon tes les postes & les communications rompt ouverqui étoient entre Bagdet & le Kho-le Calife. rassan; & après une rupture de cet éclat, il fit une démarche, par laquelle il annonça assez clairement qu'il n'y avoit plus de conciliation à attendre, & qu'il falloit néceffairement que la querelle se décidat par la perte de l'un des deux. Il fit ôter le nom d'Amin de dessus la monnoie courante, & y substitua

ANIN le fien. Cette entreprise sur les Hégire 194 droirs du Souverain, sit saire beaucoup de réslexions, & l'on vit bien qu'après cela il n'avoit plus qu'un pas à faire pour se mettre ouvertement la couronne sur la tête.

Attache Quelque hardie que fût la démarment des peu- che de Mamon, perfonne n'y trouple du Kho- va à redire dans le Khorassan. Il vanon: étoit adoré de tous les peuples de

étoit adoré de tous les peuples de sa dépendance, dont il s'attachoit de son côté à faire tout le bonheur; & l'on étoit indigné de voir la dureté avec laquelle le Calife fon frère en avoit use à son égard, dans le tems même qu'il étoit occupé à lui gagner les fuffrages de sa province. Lors donc que Mamon commença à éclater, chacun parut disposé à le soutenir, & on lui fit même savoir que toute la province étoit prête à prendre les armes dès qu'il jugeroit à propos de faire savoir ses ordres. Mamon fut d'autant plus flaté de

Hégire 195. Ere Chr. 811. ME Calife Iui déclare la guerre.

Judéclare la préfenta bientôt de demander du feutre.

(acours contre Amin fon frère. Ce Prince, doublement irrité de n'avoir pu l'atrirer à fa cour, & d'apprendre

cette disposition, que l'occasion se

l'insulte qui lui avoit été faite en AMIN. Supprimant la monnoie frappée à Hegire 197. son coin, lui déclara ouvertement la guerre, & envoya vers le Khorassan une armée de soixante mille

hommes fous les ordres d'Ali-ben-Iffa.

La nouvelle de la marche de ces Mamon troupes étant bientôt parvenue à charge | Tha-Mamon, il profita de la bonne vo- mandement lonté des peuples du Khorassan pour de son armée. former une armée capable de faire face à celle du Calife. Mais dans une conférence qu'il eut à ce sujet avec un fameux Capitaine nommé Thaher, à qui il destinoit le commandement de son armée, ce Général lui conseilla de ne pas tant penser au nombre qu'au choix de les soldats; & il l'assura que s'il vouloit s'en rapporter entièrement à lui, il lui promettoit avec quatre mille hommes de troupes d'élite de battre l'armée ennemie, ou du-moins de la défoler de façon qu'il la mettroit dans une situation peu différente d'une défaite.

Mamon qui connoissoit Thaher pour le premier Capitaine de son tems, lui laissa la liberté de faire

dans cette conjoncture tout ce qu'il Hégire 195. jugetoit à propos. Ce Général rassembla donc lui-même quatre mille hommes à son choix, à la tête desquels il partit, & s'avança en toute diligence du côté de la ville de Rei, vers laquelle il savoit que l'armée d'Illa avoit établi son camp. Il rencontra ce Général à dix lieues de cette ville, & se présenta à lui en ordre de bataille.

Isfa le voyant paroître avec une poignée de monde, ne crut pas devoir beaucoup s'en embarrasser. Il ne se mit pas même en disposition de répondre sur le champ à son dési, comptant bien que des qu'il voudroit il auroit bientôt réduit ce foible détachement. Isla plein de cette confiance, ne prit aucune précaution. Il s'amufa à se promener dans son camp, à visiter ses quartiers; & de tems en tems il s'égayoit avec ses Officiers sur le compte de Thaher, qui avoit l'audace de se présenter avec si peu de monde contre une armée aussi nombreuse que la sienne.

Mais Issa ne faisoit pas réflexion, du Calife , est que le détachement de Thaher étoit

composé de gens déterminés, capables de tout ofer & de tout entre- Hégire 195prendre; & que n'ayant peut-être point à craindre d'être attaqué directement, il couroit toujours rifque d'essuyer quelque surprise, dont il pourroit être la dupe; & ce fut en effet ce qui arriva. Isla affectant toujours de passer d'un de ses quartiers à un autre sans être beaucoup fur ses gardes, un des soldats de Thaher nommé Dadou, & furnommé Siah, parcequ'il étoit noir, engagea quelques uns de ses camarades à le seconder dans le hardi projet qu'il avoit formé de se saisir de la personne de ce Général. Effectivement, Dadou & sa suite ayant trouvé moyen de se glisser par un ravin couvert de buissons, aborderent au camp ennemi; & le Général étant venu à passer, Dadou s'élança fur lui, & le défarçonna avant qu'il pût être secouru. Issa dans cette extrémité se fit connoître, comptant que le soldat lui feroit bon quartier dans l'espérance d'avoir une forte rançon; mais Dadou n'écoutant rien, lui abattit la tête d'un coup de sabre, & vint l'apporter à son Général.

### HISTOTRE-

Cet événement répandit une telle Hégire 195: allarme parmi les troupes du Calife, Ses troupes que la plus grande partie quitterent le drapeau, & renoncerent à 'com-

battre contre des ennemis si déterminés. Les Officiers firent en vain des efforts pour ranimer leur courage, il ne fut pas possible de les engager à reprendre les armes, &c ils se retirerent sans vouloir rien entendre.

Thaher charmé d'une victoire qu'il remportoit à si peu de frais, depêcha promtement un courier à Mamon, pour l'instruire de ce grand événement, & il lui envoya en même-tems la tête du Général ennemi. Peu après il s'en retourna dans le Khorassan avec ses troupes, & assura Mamon qu'il pouvoit tout ofer contre un Prince tel qu'Amin, dont l'indolence & la lâcheté sembloient s'être communiquées à ses Généraux auffi-bien qu'aux foldats.

Mamon crut effectivement devoir Hégire 196. Ere Chr. 812. encore moins garder de mesures Mamon est que jamais ; & il prit dès-lors la life. résolution de se faire proclamer Calife. Ce dessein n'eur pas sitôt

transpiré, que tous les peuples se

réunirent pour engager ce Prince à ne pas tarder plus long-tems de l'égire 1962 s'emparer d'une couronne que son frère n'étoit pas digne de porter.

Mamon se rendit à leurs empressemens, & ensin il accepta la dignité souveraine, & se fit reconnoître dans toutes les provinces de son gouvernement.

La nouvelle de cette révolution Le Calife mit tout en mouvement dans Bag-nêt point det. Amin fut le feul qui n'en pa-tevers.

Tur point rouché: & il rémoiena à

rut point touché; & il témoigna à cet égard la même indifférence qu'il avoit montrée lorsqu'on étoit venu l'instruire de la mort de son Général & de la déroute de fes troupes : car un Auteur rapporte, que quand on vint l'informer de cette défaite, le Calife qui étoit alors occupé à prendre le divertifsement de la pêche avec un de ses favoris nommé Kouter, répondit à l'envoyé : Eh! qu'on me laisse un peu tranquille; depuis que je suis ici Kouter a deja pris deux gros poissons, & pour moi je n'en ai encore pu rien prendre.

La proclamation de son frère ne fut pas non plus un sujet capa-

ble de le distraire de ses amusemens, Hégire 196 de sorte que la froideur qu'il té-Fre Chr. 812 moigna dans cette occurrence, lui attira le mépris & l'indignation de la plus grande partie de ses sujets. On n'étoit pas moins animé contre Fadel premier Ministre, qui abusant de l'indolence & de la foiblesse de ce Prince, étoit cause que le seu de la discorde désoloit tout l'Etat Musulman; & cela uniquement pour satisfaire la passion de ce Visir, qui depuis long-tems en vouloit à Mamon.

Memon fur pied.

Le Calife étant donc incapable corps d'armée de rien faire par lui-même, Fadel fit lever des troupes, & projetta de retourner dans le Khorassan pour empêcher Mamon d'y affermir son autorité. Mais il n'étoit plus tems de chercher à l'attaquer, il falloit alors penser à se défendre. Car dès l'instant que Mamon eut reçu le serment des peuples, il mit en campagne deux corps d'armée, dont l'un ctoit commandé par le brave Thaher, & l'autre par un Capitaine fort renommé appellé Harthamath. Ces deux Généraux prenant chacun une route différente, s'avancerent à grandes

grandes journées jusque dans le Amin. cœur des Etats du Calife, avant Ere Chr. 812. que l'on eût encore pris les dernières mesures pour le départ des troupes qu'on vouloit envoyer contre

Mamon.

Ces deux armées s'étant réunies, ils prennent entreprirent d'abord le siège de Ha-Hamadan. madan, place considérable, qui parut vouloir faire quelque résistance. Elle en fit en effet, & arrêta pendant quelque tems les deux Généraux de Mamon; mais enfin les attaques furent poussées avec tant de vigueur, que les efforts des assiégés ne pouvant plus arrêter l'ennemi . ils furent contraints de se rendre.

Cette effrayante nouvelle, qui L'indolence annonçoit l'arrivée prochaine de du Calife le l'ennemi aux portes de Bagder, ne dans le méfit nulle impression fur Amin. On pris. eut beau lui dire que les troupes de Mamon s'approchoient, & que déja les avant-coureurs de son armée faisoient des courses aux environs de sa capitale, ce Prince qui faisoit alors une partie d'échecs avec son favori, répondit froidement : Mais, qu'on me donne donc un moment de repos ; je suis près de faire un grand

Tome III.

AMIN. coup; qu'on ne me trouble point; je fiégire 196. vais donner échec & mât à Kouter. Ere Chr. 812. vais donner échec & mât à Kouter.

Une réponse aussi déplacée indisposa tous les esprits contre ce Prince. Les uns se contenterent de répandre quelques satyres sur son compte. On sit courir des vers dont le sens étoit, qu'un Prince qui passible la muit entière à jouer, se condamnoit lui même & son Etat à une perte inévitable. Le soleil baisse, continuoit le Poète, aussité qu'il est entre dans le signe de la balance, parcequ'il sort de celui de la vierge, où il a séjourné dans la maison des jeux & de la danse \*

Mais le plus grand nombre prit la chose plus sérieusement. Indignés de voir la stupide nonchalance du Souverain dans une conjoncture qui alloit décider du sort de sa capitale, ils résolurent d'arracher la couronne à un Prince si peu digne de la porter.

Amin fut en effet déposé du Ca-Hégire 197. lisat; & l'on étoit près de députer Amin est aux Généraux ennemis pour leur dépost du Ca-

litat.

\* Ceci fait allusion à la manière dont les Astronomes Arabes représentent le signe de la vierge : ils la dépeignent avec une lyre à la main; les autres ne lui donneut qu'un épi.

apprendre qu'on étoit en disposi- Amin. tion de reconnoître Mamon pour Ere Chr. 813. Calife, lorsqu'un événement changea subitement la face des affaires.

Dans le tems que Thaher faifoit Les troupes les approches de Bagder, & qu'il de Mamon se ordonnoit les travaux pour l'investissement de cette place, il s'éleva une émeute parmi ses troupes à l'occasion de la paye. Les fonds venoient de manquer, & l'on se trouvoit dans l'impossibilité de payer la folde. Ce contretems pensa ruiner les affaires de Mamon; ses troupes se mutinerent, & refuserent abso-

lument de continuer les travaux.

Fadel , Visir d'Amin , engagea Amin regason maître à profiter de cer incident tion de ses pour gagner la bienveillance des peuples & eft habitans de Bagdet, & il lui fit donner des fommes considérables que l'on distribua sous main aux troupes de Mamon, pour les entretenir dans la désobéissance & la révolte contre leurs chefs. Cet expédient eut pour Amin le succès que Fadel en avoit espéré. Les habitans de Bagder touchés de voir le Prince qu'ils venoient de déposer honteufement, sacrifier ses biens pour

A M. 14. les débarrasser de leurs ennemis ; Régite 1977 se reprochetent d'avoir agi si rigoureusement à son égard, & ils réparerent cette faute, en remettant

ce Prince sur le trône.

Bagder se Cependant la murinerie de l'arremd à Thamée de Mamon ne sur pas de longue durée. Thaher & Harthamath
se donnerent tant de mouvement,
qu'ils ramasserent assez d'argent pour
payer les troupes; de sorte que le bon
ordre ayant étérétabli en peu de tems,
on ne pensa plus qu'à se livrer sérieusement aux opérations du siège.
Il sur pousse aux opérations du siège,
que la ville se trouvant bientôt réduite aux dernières extrémités, fut

queur.

Thaher, en prenant possession de la place, s'attendoit d'y faire Amin prisonnier; mais son Vistravoit eu soin de le faire évader: & l'on sut qu'il s'étoit retiré dans une place voisses, où il croyoit être en sureté, parcequ'il imaginoit que les ennemis étant une sois maîtres de la capitale, ne s'attacheroient pas à le poursuivre personnellement; mais il sut trompé dans ses espérances.

enfin obligée de se rendre au vain-

Des que Thaher se fut assuré de AMIN. Bagdet, & qu'il eut reçu le serment Hegire 198. des citoyens au nom de Mamon, Amin il en partit avec Harthamath, & affiégé dans alla assiéger Amin dans sa retraite. Ce Prince qui n'avoit ni assez de courage, ni assez de forces pour résister à un adversaire aussi redoutable, pensa alors à mettre sa vie en sureré en se rendant par composition. Mais au-lieu de s'adresser à Thaher pour faire son accommodement, if fit parler à Harthamath, qui lui promit d'avoir pour sa personne tous les égards que l'on devoit à un Prince de son rang.

Cette préférence qu'Amin donna La préférence du Amin donna Harthamath fur cause de sa perte. Ses amis l'avoient bien prévu; aussi math, occalui avoient -ils fait les plus vives some seremontrances lorsqu'il leur avoit communiqué son dessein. Ils lui avoient représenté que Thaher étant Général en chef, il ne pouvoit y avoit d'accommodement valable, que celui qui seroit signé de sa main; que d'ailleurs ce Capitaine étoit un homme sier & hautain, qui se croyant insulté par ce choix, pourroit s'en venger cruellement.

re Chr. 813.

Amin sentit bien toutes ces rai-Hégire 198. fons; mais l'idée qu'il avoit de la hauteur & de l'inflexibilité de Thaher le détourna absolument de traiter avec ce Général : & ce qui acheva de le déterminer, ce fut un songe qu'il eut dans le tems de cette négociation. Il raconta à ses amis, que dans un rêve qu'il avoit fait, s'étoit vu assis au haut d'un mur fort solide & très - épais, & qu'il avoit remarqué en même-tems Thaher en faper les fondemens, & l'entraîner à lui par la chute de la muraille. Ce songe fit plus d'effet que toutes les remontrances; & ayant reçu promesse de Harthamath fur les furetés qu'il lui demandoit, à aller se remettre il se prépara entre ses mains.

La négociation d'Amin avec Harthamath avoit excité beaucoup de bruit entre Thaher & ce Général. Le premier prétendoit qu'ayant le commandement en chef, c'étoit à lui qu'il falloit s'adresser. Cet incident causa de vives altercations; & enfin on accommoda ce différend, en reglant qu'Amin pourroit se rendre entre les mains d'Harthamath;

mais que préalablement ce Prince AMIN. enverroit à Thaher les ornemens de Ere Chr. 813. la couronne, tels que le sceau, le

sceptre & la robbe.

Ces conditions furent acceptées de part & d'autre; mais on ne dit point par quel caprice le timide Amin n'observa point la principale, qui étoit de tenir parole à Thaher, qu'il regardoit comme son ennemi personnel. Ce Général ayant été averti que le Calife devoit passer furtivement le Tigre pour se rendre auprès de Harthamath, & que c'étoit entre les mains de ce Capitaine qu'il alloit aussi déposer les ornemens impériaux , Thaher indigné du procédé d'Amin, résolut de s'en venger sur lui - même. Il mit des gens en embuscade sur les rives du fleuve, & lorsque la chaloupe où étoit le Calife fut à portée du trait, il fit tirer dessus. Le désordre s'étant mis parmi ceux qui accompagnoient Amin, leur grand nombre & les mouvemens qu'ils firent pour se garantir des fléches, des pierres, & des flambeaux allumés qu'on lançoit fur eux, firent renverser la chaloupe, & chacun fut obligé de G iv

AMIN. fe fauver à la nage.

Amin fut remarqué par les gens de Thaher, qui le suivirent longtems le long du rivage. Ce Prince aborda ensin près d'un jardin qu'il connoissoit, & alla s'y réfugier; mais il y fut bientôt joint par les soldats ennemis, qui l'ayant faisse le firent monter sur une bête de somme, & le condussirent dans la maison d'un Musulman nommé Ibrahim, où une partie le garda à vue, tandis que d'autres coururent avertir le Général de la prise de ce Prince.

Amin est Thaher les renvoya sur le champ tué par ordre avec un de ses Officiers, à qui il

ordonna de ne faire, aucun quartier à Amin, & de le tuer en arrivant. Ce malheureux Prince les voyant entrer l'épée à la main dans la chambre où il étoit, ne douta plus du fort dont il étoit menacé. Il leur fit néanmoins des remontrances fur l'attentat qu'ils alloient commettre: Malheur à vous, leur dit il, fi vous versex mon sang; songez que je suis fils de Haroun, & frère de Mamon voure Souverain.

Il espéroit sans doute les toucher

par le souvenir de la haute répu- AMIN. tation de son père, & plus encore Hégire 198. Ere Cht. 813. par l'espece de rénonciation qu'il faisoit à la couronne, en regardant Mamon comme leur Souverain; mais ils furent inflexibles l'Officier que Thaher venoit d'envoyer s'étant avancé sur Amin, lui donna un coup d'épée dont il lui coupa le visage. Amin qui n'étoit point armé, se mit cependant en défense,& se couvrant d'un coussin qu'il trouva fous sa main, il s'en servit pour se venger du premier coup qu'on venoit de lui donner; & le jettant sur le visage de celui qui l'avoit frappé, il le saisit au corps & fit des efforts pour lui arracher · son épée, afin de se défendre contre les autres. Mais tandis qu'il étoit aux prises, un soldat lui ayant donné un coup violent par derrière, le mit hors de combat; & alors on lui coupa la tête, que l'on porta aufsitôt au Général. Il la fit exposer pendant un jour entier à la vue de fes troupes, & il l'envoya ensuite à Mamon, comme une preuve de la victoire qu'il venoit de remporter.

Telle fut la fin malheureuse du

Calife Amin, Prince absolument in-Eie Chr. 813. digne du trône, qu'il deshonora par sa vie molle, sa fainéantise & sa lâcheré. Le cours de sa vie ne fut que d'environ vingt - neuf ans, & son regne de quatre. El-Macin le représente comme un Prince grand, bien fait, ayant le visage assez beau, les épaules larges, les yeux petits, le teint fort blanc, les temples chauves, & la tête assez peu garnie de cheveux, qui étoient plats sans aucune frisure. A l'égard de son caractère, le même Atteur le dépeint comme un Prince fort libéral : c'étoit apparemment sa feule vertu; car d'ailleurs il en parle comme d'un homme fort, fanguinaire, fans ré-



solution, sans courage, & sans aucune de ces qualités qui caractéri-

fent un Souverain.



# MAMON.

## XXVI. CALIFE.

M AMON OU Al-Mamon, fils MAMON.

de Haroun-Al-Raschid, & Heighte 198.

frète d'Amin, monta sur le trône acc Chr. 833
après la mort de ce dernier, & y

porta des qualités bien différentes

de celles de son imbécille prédéces
feur.

Ce Prince aima & respecta la vertu. Il protégea les gens de bien & les savans. Les sages établissemens de Haroun qui avoient langui sous le regne d'Amin, reprirent vigueur sous le Califat de Mamon; & les sciences parvinrent par ses soins à un point d'élévation, qui' a rendu sa mémoire immortelle.

Il faut convenir cependant, qu'avec toutes les belles qualités qui le rendoient digne de la couronne, il commença son regne par faire des MANON. fautes qui exciterent dans l'Etat des
Hégire 198. troubles affreux, tels à peu près que
recht. 81;
ceux qui avoient défolé l'Empire
fous le foible Califat de fon prédéceffeur. Mais il s'en releva par la
fuite, & mérita par la fagefle de
fa conduite d'être regardé comme
un des plus grands Princes qui aient

Le Calife La magnificence avec laquelle il donne à That récompensa les services de Thaher her le gouver- son Général, & la confiance sans réserve qu'il eur pour son premier du Ministra de la confiance son la co

occupé le trône Musulman.

Ministre, furent deux fautes essentielles qui lui attirerent les plus cruels chagrins.

Mamon, au-lieu de traiter son Général comme un homme pour lequel il avoir la plus haure estime, mais cependant toujours conme un de ses sujets, le sit, pour ainsi dire, son égal; ou ce qui revient au même, il le mit en situation de lui disputer un jour la souveraineré. Ce Prince lui donna le gouvernement du Khorassan & des proyinces qui en dépendoient. Il sit de ce riche présent un bien propre à Thaer; de façon que les ensans de ce Général pouvoient en hériter après

DES ARABES. 157
sa mort : le Calife ne se réserva MAMON.
Hégite 198.

que le droit d'en donner l'investi- Ere Chr. 813. ture.

Tel fut le présent dont le Calife récompensa les services de Thaher, lorsque ce Général alla le trouver pour lui rendre compre de son expédition, qui avoit couté la couronne & la vie au malheureux Amin. Mamon faisant encore sa résidence dans le Khorassan, Thaher ne prit possession de ce gouvernement, que lorsque le Calife partit de cette province pour aller se faire reconnoître à Bagdet.

Il fut long-tems sans remplir cette Heire 199.
formalité; & pendant cet inter-Ere Chr. 814.
valle, on ne vit que troubles & son visit divisions dans l'Empire Musulman. hi shankele loin des Leule; non pas affaires.
précisément parcequ'il se tenoit éloi-

précisément parcequ'il se tenoit éloigné de sa capitale, mais uniquement parcequ'il eut la foiblesse de suivre aveuglément les conseils d'un Ministre à qui il avoit donné toute sa consiance.

Ce Ministre s'appelloit Fadal-ebn-Soha'il. C'étoit un homme de beaucoup de mérite, & très-intelligent dans les affaires. Le Calife qui con-

MAMON noissoit tout ce qu'il valoit, se l'é-Hégire 199 toit attaché depuis long-tems : & des qu'il se vit sur le trône, il le décora du titre de Visir; le chargea de tout le détail tant civil que militaire, & enfin s'en rapporta à lui fur tout ce qui concernoit le gouvernement. Libre alors de tout soin, il fe livra aux lettres, qu'il aimoit passionnément; & du reste il suivit pour la conduite de l'Etat & l'arrangement de ses propres affaires, toutes les impressions que lui inspira fon premier Ministre.

Hégire 200.

Fadal, par malheur, étoit engagé Ere Chr. 815. dans un parti absolument contraire ce Visir aux intérêts du Calife : ce Visir pour les Ali-étoit de tout tems dévoué aux Alides; mais comme il avoit beaucoup d'efprir & de manége, il n'avoit pas eu de peine à déguiser ses sentimens. Il s'étoit dans tous les tems montré trèszélé pour les Abbassides, & avoit mérité de leur part les distinctions les plus honorables. Haroun avoit toujours eu pour lui une estime particulière, & il se faisoit un plaisir de converser souvent avec lui. A la mort de ce Calife, Fadal voyant la cou--ronne passer sur la tête d'un Prince qui n'étoit pas digne que des gens M A M o R. de mérite se sisassent auprès de lui, Excelle quitta la cour, & passa dans le Kho-rassant auprès de Marmon. Il s'instinua bientot dans l'esprit de ce Prince; & lorsqu'il se vit assuré d'avoir gagné sa consiance, il le disposa infensiblement à favoriser, ou dumoins à ne pas persécuter les Ali-

des, comme avoient fait ses prédé-

ceffeurs.

Mais dès que Mamon eut monté Il introduir fur le trône, & qu'il l'eur fait de Rira à la positiaire, de toute son autorité, cour.
Fadal commença à parler plus librement à ce Prince en faveur des Alides.
Il fit entr'autres les plus grands éloges d'Ali fils de Mousa, que l'on nommoit communément l'Iman Rirça. Il exalta sa piété, sa sagesse & sur-tout ses hautes connoissances, & le goût qu'il avoit en général pour les lettres & pour les savans.
Enfin il en parla si souvent & sa avantageusement, que le Calife eut envie de le voir.

Fadal manda aussirôt Rizza à la Hégire 1017. cour, & le préfenta à Mamon, qui l'et chr. 817étant déja prévenu en sa faveur', lui fit l'accueil le plus honorable.

MANON. Le Visir charmé du succès de cette Hégire 201. Première démarche , en hasarda une Il porte le autre qui lui réussir également. Son calife à pro-dessein étant de faire rentrer les téger les Alides. : Alides dans les droits qu'ils avoient

au Califat , il commença par remontrer à Mamon combien illustre famille étoit à plaindre, -d'avoir été l'objet de la haine -de ceux qui avoient occupé le trône depuis si long - tems. Il exagéra l'injustice des Ommiades à leur égard, & fit voir qu'on ne les avoit si cruellement poursuivis, que patcequ'en effet on savoit bien qu'ils avoient sur le trône un droit incontestable; & enfin, il représenta combien il feroit glorieux à un Prince Abbasside de donner du - moins aux Alides un afyle affuré, pour les dédommager en quelque façon de la perte d'une couronne qui devoit leur appartenir, si l'on eût voulu ne consulter que l'équité & la raifon.

Ces discours souvent répérés , & toujours avec beaucoup d'art & de ménagement , sirent sur le Calife la plus forte impresson. Les qualités personnelles de Rizza acheverent de

le déterminer en faveur des Alides. Manom Il blâma la cruanté des Califes fes Ere Chr. 816. prédécesseurs, qui avoient répandu tant de fang pour tâcher d'éteindre une famille si respectable; & ne dis-

predecetieurs, qui avoient repandu tant de sang pour tâcher d'éteindre une famille si respectable; & ne dissimula point les dispositions dans lesquelles il étoit de prendre toutes mesures possibles pour réparer

tant d'injustices.

On sut bientôt dans tout l'Empire Musulman, que le Calife avoit à fa cour un Prince de la famille des Alides, qui y jouissoit de tous les honneurs dûs à sa naissance. La conduite de Mamon à cet égard donna lieu à bien des discours, plus ou moins favorables, suivant la façon dont chacun pouvoit penser fur le compte des Alides : mais en général, tous les gens sensés blâmerent le Calife d'avoir ofé faire un pareil éclat par rapport à une famille, dont on ne devoit espérer aucun secours, & qui au-contraire ne pouvoit qu'occasionner les troubles les plus violens dans l'Etat, si malgré le massacre qu'on avoit fait de ces Princes à plusieurs reprises, il se trouvoit encore assez de rejettons pour former un parti.

Couffah.

MAMON. Leurs conjectures furent bientôt Hégire 201. réalisées; & l'on apprit qu'un Alide Un descen- nommé Mahomet, qui se disoit fils dant d'Ali fe d'Ibrahim , lequel étoit arrière-pe-

fait procla-mer Calife à tit-fils d'Ali, venoit de se montrer à Couffah; que le peuple de cette ville, si connu par sa légèreté & fon inconstance, avoit pris parti pour ce Prince, & qu'ensin on l'a-

voit élévé fur le trône.

Une démarche aussi hardie auroit dû faire faire à Mamon les réflexions les plus sérieuses sur la prorection qu'il accordoit à Rizza, contre les intérêrs de sa maison & ceux de tout son Empire en général; cependant ce Prince, malheureusement aveuglé par les infinuations continuelles de Fadal son Ministre. & féduit par le mérite personnel de Rizza, persista tonjours à le garder auprès de lui, & à lui donner des marques de la plus grande faveur.

Le Calife fe. Mais ce qu'il fit peu après fut déclare pour bien d'une autre consequence. Il se affocie Rizza declara ouvertement pour les Aliau trône. des; & afin que personne n'en doutât, il quitta le turban noir qui

étoit la couleur des Abbassides , &

prit le verd qui étoit celle des Ali-Mamondes. Il ordonna à ses courtisans & Eight 2016. à ses troupes de prendre cette même couleur. Il donna en même

me couleur. Il donna en mêmetems sa fille Abiba en mariage à Rizza., & enfin il le déclara son collégue à l'Empire. Le Général Thaher fur chargé par le Calife de mettre ce Prince en possession du trône. On dit que lorsque ce Général s'acquitta de cette commission; il ne présenta que la main gauche à Rizza, en lui disant : Ma main droite a place Mamon sur le trône ; je suis charmé que ma main gauche y place aujourd'hui un Iman tel que vous. Rizza lui répondit poliment, qu'une telle main gauche valoit bien la droite de tout autre.

L'installation de Rizza ne sir pas dans le Khorassan le même esser que par-tout ailleurs. On la regarda seulement comme une démarche hasardée qui pouvoit avoir de sunesses suites. Du reste, l'habitude dans laquelle on étoit d'obéir à Mamon, qui avoit toujours su se concilier les suffrages des peuples, sur cause qu'on ne déclama point hautement contre une pareille entreprise.

Mannon. Mais les choses ne se passerent Hégite 201: pas si tranquillement à Bagder & Les Abbast dans les provinces voisines. C'étoir-

fides déposent là que les Abbassides avoient sixé
Mamon & élisent Ibra- leur séjour ; & cette famille étoit
him. alors si considérable que selon un

alors si considérable, que, selon un Auteur, on y comptoit trente trois mille personnes. On peut juger de la disposition où ils se tronverent, lorsqu'ils apprirent que le trône Musulman, dont l'acquisition avoit couté tant de peine & de fang à ceux de leur maison, venoit d'être transmis à une autre famille, au préjudice des arrangemens pris par Haroun, & acceptés par tous les principaux de l'Etat, qui avoient fait ferment de déférer fuccessivement la couronne aux trois enfans de ce Calife. Ils fe plaignirent amèrement de l'injuste procédé de Mamon, & ces plaintes réitérées occasionnerent bientôt un foulévement contre ce Prince.

On projetta unanimement à Bagdet de le déposer du Califat; mais comme il falloit en même - tems substituer quelqu'un à sa place, on sur un peu embarrasse. Quelquesuns vouloient transmettre la cou-

ronne à Motassem, selon les dis- MAMON. positions testamentaires de Haroun; Hègire 202. mais en vertu des remontrances qui furent faites sur ce que cePrince étoit encore trop jeune pour gouverner par lui-même, les suffrages se réunirent en faveur d'Ibrahim - ebn-Mahadi, oncle de Mamon. Ce parti pris, on procéda à la déposition de Mamon, & on proclama folennellement Ibrahim. Ce Prince, qui aimoit le repos & la retraite, auroit bien voulu qu'on n'eût pas jetté les yeux fur lui, fur-tout dans une conjoncture qui annonçoit infailliblement des troubles; mais il fut obligé de se rendre aux instances des Abbassides, & aux clameurs tumultueuses des habitans de Bagdet, qui n'auroient pas souffert tranquillement ses refus.

La nouvelle de cette révolution fut bientôt répandue dans le Kho-ve destroupes rassan. Fadal, qui par ses conseils quer son conpernicieux étoit l'auteur de tout ce current dans désordre, entreprit de soutenir son ouvrage. Il infinua le même dessein à Mamon, & il l'engagea de se rendre en personne à Bagdet à la tête de ses troupes; d'attaquer l'Ab-

MANON baffide qui avoit eu la témérité d'ac-Hégire 2011 ceprer le Califat, & de contraintre Chr. 817 dre l'épée à la main les habitans de Bagdet à fe foumettre à fes volontés.

Mamon toujouts aveuglé sur le compte de son Vistr, se crut en devoir de poursuivre les armes à la main son malheureux projet. Il partit du Khorasian avec une armée nombreuse, & prit la route de Bagdet, menant avec lui son collégue Rizza, & Fadal son Ministre, portant tous comme en triomphe les livrées des Alides à leurs turbans.

On étoit donc à la veille de voir un grand Prince né pour faire le bonheur de fes fujets, les atraquer à force ouverte, & travailler à leur ruine, pour les punir d'une faute dont il étoit lui-même le principal auteur. Mais un événement qui fe passa fur la route, remédia heureufement au désordre dont l'Empire étoit menacé.

etoit menace

Higher 103. Ere Chr. 818. Mamon s'étant arrêté à Thous Ere Chr. 818. Mort de pour y rafraîchir fes troupes, son cher Rizza y tomba malade. Les uns disent que ce fut pour avoir mangé trop de raisin; d'autres pré-

tendent que quelques contrisans de MANO MA Mamon, indignés de voir ce Prince Erecche. 8:58a ternir toute sa golfer. & risque de son personale.

ternir toute la giotre, & filquer la ruine de son Etat par complaifance pour cer Alide, prirent le parti de s'en défaire en lui donnant du poison. Ils réuffirent dans leur projet : tous les secours de la médecine ne purent sauver le malheureux Rizza, & il mourut à Thous

en peu de jours.

Cette perte fut un coup bien fenfiele pour Mamon : il aimoit Rizza, qui en effet le méritoit à bien
des égards; & il auroit été difficile
de trouver un Prince qui réunît en
fa personne tant & de si belles qualités. Le Calife ne pouvant plus lui
donner d'autres marques d'attachement que par les honneurs de la
fépulture, ordonna des funérailles
superbes, & le fit inhumer à Thous
auprès de Haroun son père, qui
avoit, comme on a vu, son tombeau dans cette ville.

Mamon partit de Thous le plutôt qu'il lui fut possible, & reprit la route de Bagder; mais en approchant de cette ville, il eut encore un nouveau sujet de chagrin, qui

M A M O N. fut cependant la cause de son bon-Hégire 103. heur & le salut de ses sujets.

Fadal e affaffiné,

Après la mort de Rizza, Fadal toujours dévoué aux Alides, ne se déconcerta point pour cet accident; son esprit fécond en ressources lui fit imaginer des moyens pour faire revivre ce parti, & il anima le Calife plus que jamais contre ceux qui vouloient s'y opposer. Mais les intrigues de ce Visir déplurent enfin à tant de monde, qu'on résolut de se défaire d'un homme si remuant, dont les manœuvres odieufes ne tendoient qu'à mettre le défordre dans la Monarchie. Il fur assassiné par ses propres domestiques, & sa mort changea subitement toute la face des affaires.

Mamon fut d'abord accablé de ce coup. Il perdoir son ami, son confeil, en un mot un Ministre habile qui le débarrassoir du soin de son gouvernemeur. Il ne voyoir & n'entendoir que par lui : en le perdant il se trouva dans une solitude affreuse, qui renouvella les douleurs/de la première perte qu'il avoir faite.

Cependant, obligé alors de travailler

vailler par lui-même & de prendre MAMON. le maniment des affaires, il fallut Ete Chr. 818. bien faire des efforts pour tempérer l'excès de sa douleur. Il y réussit insensiblement : ces premiers accès dissipés, il ouvrit les yeux sur les démarches imprudentes dans lesquelles on l'avoit engagé; & enfin la vérité se faisant appercevoir, il

découvrit qu'on l'avoit trompé.

Comme il avoit l'esprit droit & Les habitans juste, & sur-tout un cœur excellent, de Bagder deil ne crut pas devoir rougir d'avouer him-

son erreur, & de prendre au plutôt des mesures pour la réparer. Il fut encouragé dans cette généreuse résolution par la démarche que firent alors les habitans de Bagdet. Dès qu'ils furent que Rizza & Fadal étoient morts, ils ne douterent point que Mamon , rendu à lui-même , ne reprît les fentimens qu'il devoit avoir pour sa famille & pour les Musulmans en général; & qu'en se remettant sous son obéissance, ils ne reçussent de lui toutes les marques de bonté dont il avoit comblé les peuples du Khorassan pendant tout le tems qu'il avoit été à la tête de cette province.

Tome III.

H

Ere Chr. 819.

Ils réfolurent donc de dépofer Hégire 204 Ibrahim, & de députer à Mamon pour lui annoncer qu'ils étoient difposés à le reconnoître pour leur légitime Calife. Ce Prince recut leurs foumissions avec une bonté qui les charma; mais ce qui acheva de réunir les suffrages en sa faveur, ce fut lorsqu'on le vit quitter à l'instant le turban verd , pour prendre le noir, qui étoit la couleur des Abbassides. Les courtisans, les Officiers, & en général toutes les troupes imiterent l'exemple de leur Prince, & renoncerent aux livrées des Alides.

Ce fut ainsi que Mamon sit son entrée dans Bagdet. Les acclamations des peuples lui furent de fûrs garans du plaisir que sa présence leur faifoit. Il n'y eut plus la moindre apparence de troubles, & ce Prince commença enfin à jouir paisiblement des honneurs du Califat.

Peu après son entrée à Bagdet il demanda à voir Ibrahim fon oncle, que les peuples venoient de déposer. Ce n'étoit point pour se venger de l'infulte qu'il lui avoit faite, d'avoir ofé monter fur le

trône; on verra par la fuite que MAMON. Mamon ne conservoit aucun ressen- Hégire 204. timent à cet égard; il vouloit seu-Ere Chr. 819. lement favoir où il étoit . & le faire venir à sa cour; mais Ibrahim avoit pris le parti de se cacher : & en effet , il fut si bien se dérober aux recherches que l'on fit pour le trouver, qu'il demeura dans Bagdet plusieurs années, sans être découvert. Au reste, comme il avoit accepté la couronne avec répugnance, il l'avoit quittée sans règret; plus content de vivre tranquille dans la retraite, que de se voir exposé plus long-tems aux soins & aux follicitudes que les grandes places entraînent toujours après elles, fur-tout dans des conjonctures telles que celles où il s'étoit trouvé.

Pendant que Mamon voyoit avec Hégire 105, plaifit les habitans de Bagdet s'em. Ere the 31.1 Thahet de jour en faitreonnoijour de nouvelles preuves de leur tre Souverlan actachement, il eut un nouveaucassa.

sujet de chagrin, qui sut une suite de la faute qu'il avoit faite de donner le Khorassan en propre à Thahet, sous la réserve de s'adresser aux Califes pour en avoit l'investi172 HISTOTRE

M A M O N. ture. Ce Général, aussitôt après le Hégire 201. départ de Mamon, avoir tellement Ere Chr. 820. disposé les esprits en sa faveur, qu'il s'établit Souverain dans cette province, & prétendit ne relever d'aucune puissance. Pour ne point trop irriter les esprits qui étoient encore dévoués à Mamon, il supposa que la souveraineté qu'il affectoir étoit un présent que ce Calife lui avoit fait, pour le récompenfer des importans services qu'il lui avoit rendus; & que le dessein de ce Prince étoit qu'il jouît de tous les droits qui doivent y être arrachés. Infensiblement il augmenta ses prétentions; & enfin il vint au point de se faire nommer seul dans les prières publiques : il fit absolument supprimer le nom du Calife de Bagdet dans toutes les provinces de sa dépendance.

Cet attentat demandoit sans doute que l'on prit les armes pour réduire ce rebelle; mais Mamon ne voulant point prendre sur lui d'armer les Musulmans les uns contre les autres, aima mieux laisser Thaher jouir du fruit de sa révolte, comprant bien que le tems & la

réflexion le raméneroient à fon de Mamon.
voir. Mais Mamon se rrompa dans Erecht. Sai.
ses espérances: Thaher continua de
se foutenir dans le Khorassan. Il le
possèda en toute souveraineté, &
y établit une espece de dynastie que
ses descendans entretinrent avec assez
de splendeur durant près de soixante
ans. Pour lui il mourtur d'une ma-

ans. Pour in in moutit dum maladie aigue, dont il fur arraqué un an ou deux après qu'il eut fait supprimer le nom du Calife des prières

publiques.

Mamon s'étant donc imaginé que les prétentions de Thaher tomberoient d'eiles - mêmes, ne chercha point à se venger. Il se trouvoit trop heureux de voir le calme rétabli dans toutes les autres provinces de sa dépendance. En effer, les Alides qui avoient commencé à se montrer ouvertement lorsque ce Prince s'étoit déclaré en leur faveur, avoient pris le parti de la retraite & du silence, dès qu'ils avoient été informés de la révolution arrivée à Bagdet le jour de l'entrée de Mamon. L'Alide Mahomet qui s'étoit déclaré à Couffah, & qui y avoit été reconnu pour H iii

Hégite 206.

MAMON Calife, venoit aussi de se retirer; Ere Chr. 821. de forte que l'autorité de Mamon fe trouvoit établie sans aucune contradiction dans tout l'Empire Sarrasin, excepté dans le Khorassan. Les différentes révolutions qui

étoient arrivées dans l'Empire d'O-

rient, ayant donné aux Grecs assez d'occupations chez eux pour ne point remuer au dehors, ils fe contentoient de payer aux Califes le tribut ordinaire, & ne paroifsoient pas en état de prendre sitôt les armes contre les Musulmans. Mamon profita de ce tems de repos, pour faire fleurir les sciences dans la capitale de son Empire.

Mamon les arts.

Elles y étoient déja en recommans'applique à dation depuis le commencement du faire Heurir regne des Abbassides. Almanzor les avoit ouvertement protégées. Haroun avoit suivi son exemple; & non content de leur accorder fa protection, il les avoit soigneusement cultivées. Mamon enchérit encore sur ses prédécesseurs, & s'acquit une gloire immortelle par les peines qu'il se donna pour faciliter le progrès des lettres, & par les dépenses prodigieuses qu'il fit pour

tatirer dans ses Etats les savans M A M O N. étrangers qui avoient la plus grande Hégire 206.

réputation.

Ce Prince fit construire des écoles publiques, où l'on pratiqua des logemens commodes pour les gens de lettres qu'il destinoit à faire des leçons sur les sciences de rour espece. Il établit en même-tems une Académie où les savans s'assembloient pour consérer entr'eux sur les points de littérature qui ne pouvoient être trairés que par

de grands maîtres.

Mamon, afin d'animer de plus en plus le goût des Arabes pour les sciences, se trouvoit souvent aux assemblées des favans. Il alloit même visiter les écoles, & se faisoit un plaisir d'entendre les disputes fur les questions qui s'y agiroient. La considération dont il honoroit ceux qui étoient chargés d'enseigner, les faifoit écouter avec le plus grand respect par tous ceux qui venoient affister à leurs leçons. Loin de les regarder comme des gens qui excerçoient un emploi peu honorable, Mamon affectoit de leur accorder les plus hautes distinctions. Il les recevoit

MAMON à sa cour, s'entretenoit familière Hégire 206. ment avec eux, & il les appelloit communément les maîtres de l'ame, les précepteurs de l'esprit humain. C'étoit, disoit-il, des hommes privilégiés du ciel , nés pour être la lumière des nations, & pour diffiper les ténébres de l'ignorance qui est la mère de la barbarie & de la férocité.

On vit alors à Bagdet un concours nombreux de gens de lettres, la plupart appellés par le Calife, d'autres qui venoient sur le seul bruit de son amour pour les sciences, & de la protection qu'il accordoit à ceux qui les cultivoient. Le commerce de ces savans renouvella dans les courtifans le goût des lettres; & bientôt la capitale des Mufulmans devint, pour ainsi dire, une école publique, dans laquelle on voyoit regner la plus grande émulation 31 moyen assuré pour encourager les sciences, & les porter au plus haut point de perfection. La Médecine, la Physique, la Morale, la Métaphysique, l'Astronomie; en un mot toutes les belles connoissances devinrent l'objet des

occupations du Calife, des Grands M A M O R. de sa cour, & de tous ceux parmi et clir. 821. le peuple qui pouvoient vaquer à

ces sortes d'études.

Mamon anima de plus en plus ces heureux commencemens par les récompenses qu'il assigna à ceux qui se distinguoient; & afin de facilis ter le progrès des études, il confacra des fommes immenses en bâtimens superbes, dont les uns étoient destinés pour servir de bibliothéques publiques, où chacun pouvoit aller jouir librement des tréfors de littérature qu'il y faisoit ramasser de toutes parts. D'autres étoient consacrés aux progrès de certaines sciences particulières. Il fit construire, par exemple, un observatoire, où tous ceux qui s'adonnoient à l'Astronomie pouvoient travailler d'autant plus commodément, qu'ils y trouvoient tous les secours nécessaires pour cette étude.

Mamon ne tarda pas à jouir du fruit de fes travaux, & il vit des ces commencemens des Auteurs ilustres en tout gente qui s'acquirent la plus hatte réputation, & contribuerent à répandre au loin la gloire

Ere Chr. 821.

MAMON. du Prince qui les protégeoit si gé-Hégire 206. néreusement. Tels furent Abbas de Méru, célébre calculateur qui dressa des tables astronomiques avec beaucoup de précision : Ahmed-ebn-Cothair qui rectifia les tables de Ptolomée, & les publia avec des explications & des remarques trèssavantes; & quantité d'autres soit Musulmans, soit Juifs, soit Chrétiens, qui tous eurent également part à l'amitié & aux faveurs du Calife. Ce Prince ne crut pas que la différence de religion dût l'empêcher de répandre ses libéralités sur des personnes qui faisoient tant d'honneur aux lettres.

Hégire 207. Thomas follicite le clarer la guer-re aux Grecs.

La tranquillité que goûtoit ce Ere Chr. 823. Prince au milien de si douces occupations fut un peu interrompue Calife de de par la guerre qu'il eut cette année avec les Grecs. Il n'y participa cependant que par les troupes qu'il confentit d'accorder à celui qui fut le mobile principal de cette guerre; c'étoit un Grec nommé Thomas, qu'une mauvaise affaire avoit obligé, il y avoit long-tems, de quitter Constantinople. Il s'étoit sauvé à Bagdet, où il avoit trouvé moyen

de s'infinuer dans l'esprit des Califes M A M O N. par sa bravoure & son zele pour le Hégire 207. Musulmanisme. Il servoit parmi les Sarrasins depuis près de vingt-ans, & s'étoit toujours distingué, sur-tout contre les Grecs, dont il cherchoit

continuellement à se venger.

La paix que Mamon entretenoit avec les Empereurs d'Orient étant un obstacle à sa vengeance, Thomas fit tant de mouvemens auprès du Calife, qu'il le détermina enfin à rompre avec les Grecs. Il représenta que les circonstances étoient des plus favorables pour s'emparer de la capitale de leur Empire; que les guerres intestines qui agitoient alors cet Etat , le mettoient absolument hors de défense, & que si on vouloit s'en rapporter à lui pour cette expédition, il se chargeoit de mettre le Calife sut le trône de Constantinople.

L'Empereur qui l'occupoit actuel- Michel lement fe nommoit Michel. Il y monte fur le avoit environ trois ans qu'il avoit fian: inorle. été appellé à la couronne par une révolution des plus surprenantes. Ce Prince ayant été condamné à mort en huit cent vingt par Léon

180 Histoire

Ere Chr. 822.

M A M O N. l'Arménien , Empereur Grec , & de3 Hégire 207. vant être exécuté la nuit de Noël, Léon fut assassiné cette même nuit, & Michel fut tiré des fers & proclamé Empereur. Les premiers commencemens de son regne furent assez tranquilles, parcequ'il eut soin de calmer les troubles, & de faire cesser les persécutions que ses prédécesseurs avoient excitées contre les Catholiques qui foutenoient le culte des images; mais il ne fut pas long-tems sans les persécuter à son tour. Peu après il se déclara contre toute religion, & affecta de se distinguer par les vices les plus groffiers. Comme il ne favoit ni lire ni éçrire, il avoit peine à fupporter ceux qui en favoient plus que lui, & il montra fur-tout une haine irréconciliable contre les gens de lettres.

Il se rend Crecs.

Tant de défauts réunis le rendirent odieux à ses sujets. Il se forma des cabales & des brigues, contre lesquelles il se soutint cependant par son intrépidité, & par le secours de quelques courtisans qui trouvoient leur întérêt à prendre sa défense. Thomas, qui étoit

instruit de ces agitations, voulut MAIM O'N donc en profiter, & follicita vive- Ere Chr. 812. ment Mamon de saisir ces conjonctures pour réunir l'Empire Grec à

celui des Mufulmans.

Le Calife refusa long-tems de se rendre aux instances de Thomas. Content du tribut que les Gred lui payoient exactement, il avoit peine à se distraire des occupations littéraires, qui faisoient alors ses délices, pour aller courir à une entreprise qu'il ne croyoit pas si facile qu'on le disoit.

Cependant Thomas revenant tou- Le Calife jours à la charge, crut déterminer accorde des Mamon, en lui proposant de faire Thomas pour la guerre en son propre nom, pour-faire la guerrvu que le Calife promît de lui fournir des troupes , & généralement ce qui étoit nécessaire pour une expédition de cette importance. Mamon y confentit enfin , & donna des ordres pour une levée confidérable de troupes, à la tête desquelles Thomas se mit en marche pour faire irruption dans l'Empire d'O-

Il y a des Auteurs qui prétendent que l'animolité de ce Général

MANON. contre les Grecs, ne provenoit pas Hégite 207. feulement de la punition qu'on Motifi qui avoit médité de lui faire subir, pottoient pour la mauvaise affaire qui l'avoit cette guerre, obligé de se fauver; mais qu'ayant

été autrefois fort ami de Léon, qui après être parvenu à l'Empire avoit été affaffiné par les partifans de Michel, il vouloit venger la mort du Prince fon ami, & détrôner l'affaffin, s'il étoit possible.

D'autres assurent que ce Thomas, qui étoit par lui-même un homme de très - basse extraction, mais qui avoit d'ailleurs beaucoup de courage, & encore plus d'habileté & de finesse, avoit réussi à faire accroire qu'il étoit Constantin, fils de l'Impératrice Iréne, que cette Princesse passoit pour avoir fait assassiner: que Thomas, au moyen de cet exposé, s'étoit fait un parti fort considérable; & qu'enfin il avoit obtenu de Mamon des troupes auxiliaires, moyennant un accord par lequel le faux Constantin promettoit au Calife les avantages les plus flateurs, dès qu'il seroit parvenu à remonter sur le trône de ses pères.

Quoi qu'il en foit, Thomas vit MAMON. Hégire 207. fous ses ordres une armée formi- Ere Chr. 822. dable composée de Perses, de Médes, d'Arabes, de Chaldéens, d'Ibères, & autres peuples que l'amour du pillage encouragea pour cette expédition. Il y eut même une grande quantité de Chrétiens qui vin rent se ranger sous les étendards de Thomas, dans le dessein de délivrer l'Empire d'Orient d'un Prince que des vices de toute espece rendoient le plus méprisable de tous les hommes.

Dès que cette puissante armée 11 ravage eut mis le pied dans l'Afie-Mineure, l'Afie-Mineu. Thomas se vit bientôt maître de la plupart des places de cette vaste province. Quelques-unes voulurent réfifter, & garder la foi qu'elles avoient jurée à l'Empereur ; mais elles furent promtement réduites à force ouverte, & ruinées de fond en comble. C'est ainsi qu'il traita les différentes villes qui se laisserent attaquer dans les formes.

Michel étonné d'une irruption si Il défait les subite, se mit en devoir de re-sair procla-pousser l'ennemi. Il envoya des mer Empetroupes pour arrêter tout le désor-

dre; mais cette précaution ne réussit Hégire 207. pas. Son armée fut presqu'entière-Ere Chr. 822. ment défaite; & Thomas profitant de sa victoire, prit solennellement le titre d'Empereur, & se fit couronner par un Prélat nommé Youb, qui avoit le titre d'Evêque d'Antioche.

Ce fier ennemi enflé de tant de Thomasaftinople.

fiégeConstan-fuccès, marcha ensuite droit à Constantinople. Il fut joint sur sa route par de nouveaux détachemens de Chrétiens & autres sujets de l'Empereur Michel, avec le secours desquels il alla mettre le siège devant cette capitale. Pendant qu'il l'attaquoit du côté de la terre, ses troupes de mer s'approcherent aussi de la place, & réuffirent à rompre la chaîne qui fermoit l'entrée du port. On poussa d'abord ce siège avec

Une temtirer.

pête distipe sa beaucoup de vigueur; on sut cepen-flotte, & l'o-blige de se re- dant bientôt obligé de suspendre la vivaciré des arraques, parceque les machines de guerre vinrent à manquer. Thomas prit fur le champ le parti de changer le siége en blocus, & d'employer une partie de ses troupes pour la conquête de la

Thrace: mais dans le tents qu'elles M A M O N se disposoient à partir pour cette Hégire 207. expédition, il survint une horrible tempête qui fracassa une partie des vaisseaux de la flotte Sarrasine qui étoit au port de Constantinople. Thomas essaya en vain de réparer ce désordre, la mauvaise saison qui commençoit à se faire sentir l'obligea enfin de lever le siège, pour fauver ses troupes & les débris de sa flotte. Il alla prendre ses quartiers dans l'Asie-Mineure, où son armée hiverna, en attendant que la faison permît de reprendre la campagne.

Les Grecs profitant de cette ab- Préparatifs fence, travaillerent avec une dili-foutenir un gence incroyable à réparer les for-fecond fiége. tifications de Constantinople, & en firent même de nouvelles qui rendirent la place bien plus difficile à attaquer : ils réparerent aussi leur marine, & firent une abondante provision de feux d'artifice & de brulots, avec lesquels ils attendirent le

retour des Sarrasins.

Thomas ne tarda pas en effet à commence le se présenter de nouveau devant siège. Constantinople. Il comptoit d'au-

tant plus sur le succès de cette se-Hégire 207. conde entreprise, qu'il avoit alors des intelligences dans la place, au moyen d'un transfuge de considération, qui pour quelque mécontentement qu'il avoit reçu de l'Empereur Michel, avoit passé au service des Sarrasins avec un corps de troupes qu'il commandoit. Mais dans le tems que Thomas parut aux portes de Constantinople, ce transfuge faifant réflexion que les Grecs s'étant fortifiés pourroient bien avoir l'avantage, & qu'alors il courroit les plus grands' rifques , s'il tomboit entre leurs mains ; il résolut de se réconcilier avec eux, & se servit des relations qu'il avoit dans la place, pour avertir les assiégés que s'ils vouloient faire une sortie contre les Sarrasins, il prendroit ceux-ci en queue dans le tems de l'attaque, & qu'ainsi ils en viendroient facilement à bout.

Thomas fut averti affez à tems pour prendre des mesures contre cette perfidie. Il disposa des troupes sustifiantes pour tomber sur les transfuges, dès les premiers mouvemens qu'ils feroient pour se jetter

fur les Sarrasins qui seroient aux MAMON. mains avec les Grecs qui devoient Hégire 207. faire la sortie: & il s'en réserva le commandement. La chose réussit comme il l'avoit prévu. Les Grecs firent leur sortie & attaquerent les Sarrasins. Les transfuges s'étant mis aussitôt en devoir de les surprendre par derrière, Thomas en fureur se jetta fur eux avec fes gens, les tailla en pieces; & ayant fait leur Commandant prisonnier, il le condamna à mort sur le champ.

Les Sarrasins délivrés de ces traîtres, recommencerent les attaques avec une extrême vivacité : mais comme les assiégés se défendoient aussi avec beaucoup de valeur, on fut bien du 'tems sans remporter aucun avantage considérable. Thomas qui s'impatientoit de ces longueurs, envoya ordre à la flotte Sarrasine de partir au plutôt de Barut, où elle étoit, pour se rendre en présence de Constantinople.

Elle parut en esset peu après, & La sorte Thomas se préparoit déja à battre incendiée. la place de tous côtés avec avantage, lorsqu'un incident dérangea absolument toutes ses idées. Les

MAMON Grecs laisserent arriver tranquille-Ere Chr. 812. ment près de leurs remparts la flotte Musulmane, & ne firent pendant ce jour-là aucune entreprise; mais dès que la nuit fut déclarée, l'Empereur fit avancer ses brulots; & les feux d'artifice ayant commencé à jouer, ils incendierent une parrie des vaisseaux ennemis, contraignirent les autres de s'écarter, & causerent enfin un tel désordre dans toute cette flotte, qu'ils la mirent entièrement hors d'état de combattre. Les Grecs firent un butin confidérable dans cette circonstance, par la prise de plusieurs vaisseaux dont ils s'emparerent. Les troupes qui étoient sur cette flotte périrent en partie dans les flammes, ou furent submergées dans les flots. Le peu qui réchappa gagna le rivage avec beaucoup de peine, & alla joindre les troupes de terre dans leur camp.

Cet événement fut bientôt fuivi Bulgares bat d'un autre qui acheva la défaite les satrasins. des troupes de Thomas. On vit arriver le Roi des Bulgares à la tête de ses troupes, qui venoit offrir du secours à l'Empereur Grec. Le

Général Sarrasin voulant l'empêcher MANON. de prendre ses avantages, alla au- liegire 207 devant de lui, pour lui livrer bataille avant que ses troupes eussent eu le tems de se reposer; mais cette démarche fut encore fatale aux Sarrafins. Ils furent battus, & entièrement mis en déroute par les Bulgares, qui firent fur eux un butin confidérable & un nombre prodigieux de prisonniers. Le Roi des Bulgares avoit la plus belle occasion de remporter de plus grands avantages, s'il eût voulu profiter de sa victoire; mais au fonds il n'étoit . pas fâché de voir les Grecs s'affoiblir insensiblement par les pertes que leur causoient les Sarrasins : il prit le parti de se retirer, comptant bien faire un jour son profit du délâbrement des affaires des uns & des autres.

Cependant il arriva à l'Empereur L'Empereur Grec de nouveaux renforts, qui reçoit de nouentrerent dans Constantinople par forts. la Mer-Noire, sans que Thomas pûr s'y opposer, & même fans qu'il pût découvrir au juste en quoi confistoient ces secours. Ce Général, depuis sa dernière défaite, avoit été Tome III.

MAMONOCCUPÉ à raffembler les débris de les légire 107.

trocht. 812.

tr

Il force les Mais l'Empereur Grec ne leur sarrasins dans donna pas le tems d'arriver. Dès leu camp, qu'il eut reçu les secours qui ve-

noient d'entrer par la Mer-Noire, il fit faire une fortie, dans laquelle ses troupes se présenterent aux Sarasins avec une intrépidité qui répandit l'allarme dans tout le camp. L'avantage du poste ne leur servit presque de rien pour leur défense. Les Grees les forcerent dans leur camp, & en firent un affreux carnage. Thomas échappa cependant à cette défaire, & il se fauva promtement vers Andrinople, avec ce qu'il put samasser de troupes qui avoient

échappé à l'épée du vainqueur. Cette retraite fut le terme des Hégire 207.

exploits de Thomas. Les troupes Musulmanes qui l'avoient servi jusque-là avec assez d'affection, l'abandonnerent infensiblement; & il fe vit bientôt réduit à n'avoir pour toute défense que les habitans de la ville où il venoit de se réfugier. Réduit à ces extrémités, il mit tout en œuvre pour s'accréditer dans cette place; mais dès que les tronpes impériales parurent en présence, les habitans d'Andrinople ne voulant point s'exposer au pillage, ni au ressentiment de l'Empereur, réfolurent d'aller au - devant de ce Prince, & de lui remettre fon ennemi entre les mains.

Il le firent en effet, & mériterent Thomas est par ce moyen que l'Empereur leur pereur Gree pardonnât d'avoir donné retraite à qui le fair fon ennemi. Le malheureux Thomas fut cruellement puni d'avoir ofé porter les armes contre son ancienne patrie. On lui coupa les pieds & les mains; & dans cet état on le mit fur un âne , & on le promena en spectacle dans les rues d'Andrinople, & enfuite dans le

M A M O N. camp des Grecs, où il mourut petr

Ere Chr. 823. après.

La mort de ce Général mit fin à cette expédition, à laquelle Mamon ne fut sensible qu'à cause de la perte des troupes auxiliaires qu'il avoit fournies pour cette entreprise. Au reste, il n'avoit jamais fait beaucoup de fonds fur le projet de Thomas, & il s'étoit réservé à prendre fon parti fur le bon ou mauvais fuccès des événemens. Il donc ce désastre sans beaucoup d'émotion; & voyant que l'Empereur Grec, quoiqu'il eût sujet de se plaindre, continuoit 'cependant' toujours de payer le tribut imposé depuis l'Impératrice Iréne, & confirmé par ses successeurs; il se comporta avec ce Prince comme s'il n'eût pas pensé à rompre la tréve, dont le tribut étoit le prix.

L'Empereur Michel, qui redoutoit Mamon, ne voulut pas non plus le rendre comptable de cet événement; & il fe fut d'autant plus de gré de ne s'être pas brouillé avec ce Prince dans cette occasion, qu'il eut bientêt affaire à d'autres ennemis, contre lesquels il n'auroit jamais pu tenir,

s'il eût été obligé en même - tems M A M O N. de faire face aux forces du Ca- Hégire 208. life.

Ces nouveaux ennemis étoient encore des Mahométans à qui l'on des Sariafins d'Afrique, donnoit aussi le nom de Sarrasins, sur les renes parceque, comme je l'ai déja dit, des Grecs. les Chrétiens appelloient ainsi tous ceux qui portoient les armes contre eux sous les enseignes Musulmanes, foit qu'ils fussent originaires d'Arabie, de Syrie ou d'antres

contrées.

Ceux-ci étoient des Sarrasins d'A- liégire 209. frique, établis à Maroc & à Alger, Fre Chr. 824. où ils s'étoient choisis un Calife à qui ils avoient donné le titre d'Emir-el-Muslimin , & qui étoit absolument indépendant du Calife de Bagdet. Ils se jetterent sur les côtes de la Gréce, & désolerent tout ce pays par le ravage qu'ils y firent. Ils entrerent dans l'isle de Créte, auiourd'hui Candie, s'en emparerent, & s'y foutintent contre les troupes que l'Empereur y envoya. Peu après, ce Prince perdit encore la Sicile, où un de ses Officiers appella les Sarrasins pour l'aider à se défendre contre l'Empereur qui le Tome III.

MAMON poursuivoit pour un crime qu'il Ere Chr. 824 avoit commis. Cette isle leur demeura toute entière, à l'exception de Syracuse & de Tormina. Pendant que les Grecs étoient

fait traduire occupés à se défendre contre ces en Arabe plu-fieurs ouvra- barbares, Mamon' vivoit tranquille ges des Anc à Bagder, où il s'occupoit alors plus que jamais à faire prospérer les sciences & les arts. On a vu dans la vie de quelques Califes ses prédécesseurs, que ces Princes avoient déja travaille à faire traduire en Arabe quantité d'anciens Auteurs de la Gréce. Mamon suivit leur plan; & comme il étoit encore plus favant & plus curieux, il montra aussi plus de goût & plus de choix dans les traductions qu'il fit faire. On vit alors paroître en Arabe les ouvrages d'Aristore, de Théophraste, d'Euclide, d'Hypocrate, Galien, Dioscoride, & en général tout ce qu'il put trouver de bons écrits, tant anciens que modernes, dans les différentes contrées où les sciences & les savans avoient été autrefois en recommandation.

L'exemple du Prince, qu'il faisoit des gens de lettres,

les bienfaits qu'il répandoit sur eux, MANON. tout invita les habiles gens à se diftinguer. Les Arabes, qui avoient la Ere Chr. 825. conception vive & l'esprit pénétrant, se rendirent bientôt capables des plus hautes sciences; & l'on vit pa-

roître un grand nombre d'ouvrages dans des genres différens, dont les Auteurs faifoient hommage au Prince, en les lui dédiant comme à leur

protecteur.

Cette nouvelle émulation illustra Parallele du le regne de Mamon plus que n'au-Califat de roient pu faire des victoires multi-ceux de ses L'amour des lettres parut prédécesseurs. alors avoir absolument détruit la groffièreté & la barbarie que les nations polies avoient jusque - là reprochées aux Arabes; car quelque réforme qu'il y eût dans le génie & le caractère de ces peuples, depuis les foins que quelques Califes avoient pris pour les policer, on avoit remarqué de tems en tems des traits de férocité, dont ces Souverains euxmêmes n'avoient pas été exemts. On avoit vu des sujets disgraciés fans raison, des punitions cruelles, & même des têtes tranchées sur des prétextes assez légers, Au-contraire,

Mamos fous Mamon tout se souint avec liègie 210- une sage égalité. On ne vit point 111: Erc Chr. 315 d'effusion de sang 3 & l'on peut dire 216. 916 si le se souint de la modération.

Conduire

Il donna un exemple bien fensise

généreure de
ble de la bonté de son caractère,

pard d'Ibra dans une circonstance où il inclina

pour la douceur, dans le tems que
la plupart des Grands de sa cour

avoient opiné pour la sévérité. Ce

fut à l'occasson d'Ibrahim, qui avoit

été élevé au califat dans la ville de

Bagder, lorsque Mamon étoit encore-

dans le Khorassan.

Ibrahim s'étant démis de la couronne dès que son neveu s'étoit approché de Bagdet avec ses troupes, avoit pris soin de se cacher dans cette même ville; & en esser, au moyen d'un habit de semme, dont il se travestit, il demeura incognito à Bagdet pendant plusieurs années. Le Calife savoit bien qu'il étoit dans sa capitale, & il avoit même ordonné qu'on en sit la recherche; mais comme on se doutoit que le dessein de Mamon étoit plutôt de lui faire peur que de le punit, on

ne fit pas des poursuites bien exactes. M A M O N. Cependant, après quelques années, légite 210. Ibrahim prenant apparemment moins lie cue. 825. de mesures pour le cacher, sur enfin découvert malgré son déguisement. On l'arrèra, & l'on informa
aussiré le Calife de cette prise.

Mamon assembla dès se même jour son Conseil, & mit en délibération la conduite qu'il devoit tenir dans cette conjonêture. Les Ministres opinerent unanimement à la mort, & ils prétendirent que si l'on mollissor dans une pareille circonstance, il en pourroit résulter de fâcheux inconvéniens pour la suite.

Le Calife manda peu après Ibrahim, qu'on lui ameng en habit de femme comme on l'avoit pris. Dès qu'il fut entré dans l'appartement de Mamon, il se prosterna pour saluer ce Prince: puis lui adressant la parole, il lui dit: Dieu vous donne sa paix, Seigneur Commandant des Fidèles; se vous vous vengez, vous usez de vos droits: se vous pardonnez, vous montrez votre vertu. Si ma faute est grande, votre clémence l'est encore plus.

L'avis de mon Confeil, répondit

M. A. M. O. N. le Calife, vous condamne à la mortitégire 110. Vos Confeillers, Seigneur, intertomfrechnist, pit Ibrahim, ont jugé felon la coutume & les maximes politiques du gouvernement; mais en me pardonnant, vous n'agirez point felon la coutume, & vous n'aurez point de semblable

parmi les Souverains.

Mamon, qui étoit naturellement porté à la clémence, & qui trouvoit d'ailleurs qu'Ibrahim étoit assez puni d'avoir passé plusieurs années dans des inquiétudes continuelles, pour une faute que, tout bien considéré, il n'avoit commise que malgré lui, embrassa tendrement ce Prince, en lui difant avec émotion : Soyez afsure, mon oncle, que je ne vous ferai aucun deplatfir. En effet , il lui fit expédier sa grace sur le champ, & lui donna auprès de lui un rang & une fortune convénables à sa naissance. Ce jour si heureux pour Ibrahim devint un jour de fête à la cour de Bagdet. Les courtisans, à l'envi l'un de l'autre, vinrent complimenter le Calife sur un événement qui faisoit tant d'honneur à sa clémence & à sa générosité. Ce Prince, sensible à l'effet que pro-

duisit dans les esprits la grace qu'il M A M O M. venoit d'accorder, s'écria avec effufion de cœur : Eh! fi l'on favoit com- Ere Chr. 853. bien j'ai de plaisir à pardonner, tous ceux qui m'ont offense viendroient me

faire l'aveu de leurs fautes.

· Le retour d'Ibrahim à la cour contribua beaucoup à en augmenter les agrémens. Ce Prince étoit fort instruit, & d'une conversation aussi utile qu'amufante. Avec autant de goût pour les lettres que Mail avoit fait une étude particulière des beaux arts. Il excelloit sur-tout dans la musique, qu'il possédoit à un dégré éminent : de sorte que lorsqu'on s'étoit appliqué pendant quelque tems à des études férieuses, il amusoit le Calife par les charmes de sa voix, & par divers instrumens dont il touchoit avec autant d'habileté que de goût.

Ibrahim avoit d'ailleurs l'esprit fort enjoué; sa conversation étoit l'étude des fort animée, vive, pleine de fail. Mathématilies; & c'étoit ce qu'il falloit alors ques. pour délasser un peu le Calife, qui depuis quelque tems s'appliquoit à une étude extrêmement fatiguante.

MAMON C'étoit celle des Mathématiques, Hégire 210- dans lesquelles il vouloit absolument Ere Chr. 825. fe perfectionner. Mais ce projet

étoit d'autant plus difficile à remplir, qu'il n'y avoit point à Bagdet de maître assez instruit pour le diriger dans cette étude. On venoit cependant de lui découvrir un esclave Grec, qui lui fut présenté comme un homme capable de lui faire faire beaucoup de progrès en peu de tems.

11 éleve un

Mamon charmé de cette renconesclave qui tre, commença par faire rendre la loi en facilità liberté à cet esclave. Il lui donna ensuite dequoi subsister honorablement, & le mit en état de se présenter à la cour. Le Calife fut si content de la manière dont ce Grec s'y prenoit pour le faire avancer dans les Mathématiques , qu'il voulut savoir qui il étoit, & par quel moyen, étant encore jeune, il avoit pu faire tant de progrès dans une science aussi étendue.

Le Grec lui répondit qu'il avoit d'atther à sa obligation de tout ce qu'il savoit, . vant nommé aux foins qu'avoit bien voulu prendre de lui un des plus savans ĥom-

mes qu'il y eût dans tout l'Empire

201 d'Orient. C'étoit un nommé Léon, MAMO aussi grand Philosophe, qu'habile Hégire 210. Mathématicien , qui étant Evêque Ere Chr. 825. de Thessalonique, & n'ayant pas voulu embrasser le sentiment de l'Empereur, qui s'étoit déclaré contre le culte des images, avoit été chassé de son siège, & s'étoit retiré à Constantinople, où il vivoit

de ce qu'il gagnoit à enseigner, n'ayant point d'autre fortune que ses talens. Le Grec fit tant d'éloge de ce savant, & dépeignit sa situation actuelle d'une façon si touchante, que Mamon résolut d'attirer ce grand homme à sa cour. Il lui écrivit une lettre fort obli-

geaute, dans laquelle, après avoir fait l'éloge de son mérite & de ses talens, il l'invitoit de venir à sa cour, où il trouveroit un état & une fortune dignes de lui. Mamon chargea de cette lettre un homme originaire de Gréce, qui ayant connu particulièrement Léon, pouvoit appuyer la demande du Calife, & faire valoir les avantages considérables dont il pouvoit espérer de jouir à Bagder.

Le bruit de cette commission se

MAMON. répandit bientôt à la cour de Conffégire 210- tantinople. L'Empereur \* foit par Ere Chr. 825 jalousie, foit pour d'autres raisons, 826. ne voulut point consentir aux desirs

Timpereu du Calife; de forte que quand on fec. o voulut négocier auprès de lui pour "Milhel II" obtenir la permission de tirer Léon di le Bigne.

de ses Etats, il le refusa absolument; il commença même dès lors à avoir pour ce savant beaucoup de considération, afin de le dédommager en quelque saçon des offres qu'il l'empêchoit d'accepter.

Hégire 131. Mamon n'ayant donc pu réuffir 213: dans ce qu'il fouhaitoit, prit le parti Ericch. 827. de lier par lettres une relation in-818. Ellime que time avec Léon, & de profiter ainsi

Et Chr. 837° de lier par lettres une relation in-Etime que time avec Léon , & de profiter aint le Calife conferve pour ce de fes lumières. Ce commerce dura favant. Long-tems , & toujours avec la mê-

long-tems, & toujours avec la même fatisfaction de la part du Calife. Marmol, dont j'emprunte ce trait, rapporte que ce Prince recevant un jour une lettre de Léon, dans laquelle ce favant développoit avec toute la netteté possible un problème dont il lui avoit demandé la solution, il s'écria avec transport: Que ceux qui vivent à Constantinople sont heureux, de jouir de la conversation d'un maître se excellent?

## DES ARABES. CO

Son inclination pour ce grand MAMON. homme se fortifioit de plus en plus, Ere Chr. 819. à mesure que ses lettres étoient Le Calife plus fréquentes; & le desir qu'il prie l'Empeeut de le connoître devint si vif, envoyerLéon. que plusieurs fois il eut envie de faire en personne un voyage à Constantinople. Mais faisant réflexion que sa dignité ne lui permettoit pas de suivre ce projet, il écrivit à l'Empereur, pour engager ce Prince à lui envoyer Léon ; & afin que sa demande fût mieux reçue, il l'accompagna de présens magnifiques. Sa lettre étoit énoncée en ces termes :

MAMON, GRAND EMIR ET PRINCE DES ARABES, A MICHEL, EMPEREUR DES CHRETIENS.

J'avois dessein de vous aller vister comme ami; mais parceque la grandeur de mon Empire & le naturel de mes peuples ne me permettent pas de jouir de cet honneur, je vous prie de m'envoyer le très - docte Philosophe Léon, a sin que je puis perpiter de se lumières dans l'étude des sciences que j'aime passionnément. Ne vous arque le passionnément.

M A N N rétez point à la diversité des religions ,
lice Cut. 82 parceque je le demande comme ami,
lice Cut. 82 parceque je le demande comme ami,
une paix perpétuelle avec vous, & je
vous enverrai mille besans d'or , pour
vous rembourser des frais de la dernière
compagne il vouloir apparemment

une paix perpétuelle avec vous, & je vous enverrai mille besans d'or, pour vous rembourser des frais de la dernière campagne. Il vouloit apparemment parler de la guerre que Thomas avoit suscitée à Michel, & dans laquelle les Satrasins avoient servi comme troupes auxiliaires.

troupes auxiliair

Expédition contre les Grecs.

L'Empereur n'eut aucun égard ni aux prières ni aux offres du Calife; il répondit en donnant différentes défaites, dont Mamon se trouva si piqué, qu'il prit les armes, & entra dans les provinces de l'Empire. Cette expédition ne sut pas de longue durée: il se contenta de s'emparer de quelques places frontières des plus considérables, & alla passer l'hyver à Damas.

Cette ville avoit besoin de la préfence du Souverain, pour appaiser quelques troubles qui s'y étoient élevés. Mamon eut bientôt rétabli le bon ordre, & il passa le reste de la mauvaise saison à jouir de la tranquillité que la fagesse de son gouvernement avoit procurée à cette

grande ville.

L'année suivante il reprit la guer- M A M O N. re contre les Grecs. Michel le Bé- re chr. 830a gue n'étoit plus alors fur-le trône; il venoit de mourir à Constantinople, & Théophile son fils, qui étoit associé à l'Empire du vivant de son père, avoit hérité de sa couronne. On Aut informé à Damas, que soit par les ordres de ce Prince, autrement, on avoit égorgé près de feize cens hommes dans des places frontières appartenantes à l'Empire Musulman. Mamon indigné de cette cruanté, repassa en Gréce avec ses troupes, & joignit de nouvelles conquêtes à celles qu'il avoit déja faires l'année précédente. Il forma enfuite deux détachemens confidérables, l'un commandé par Motassem son frère, & l'autre par un de ses Officiers généraux, qui se disperserent de différens côtés, & firent un ravage affreux sur les terres de l'Empire Grec.

Après ces expéditions, qui furent faites avec une extrême rapidité, les deux Commandans ramenerent leurs détachemens au gros de l'armée, & le Calife content de ces avantages, ne voulur pas les poussers

MANON plus loin. Il revint à Damas, où il ordonna un jenne public, pour se préparer à une sète de dévotion qu'il célébra avec beaucoup de solennité.

Hégire 216. Peu après : il passa en Egypte, à Ere Chr. 831 l'occasson d'une lettre par laquelle On décone on l'informoir qu'on venoit d'aprete un trésor prendre qu'il y avoit un trésor très-berrans. riche caché sous deux colonnes,

dans un endroit qu'on lui désigna. Cet avis lui fut donné en conséquence de ce qu'on avoit entendu desgens dignes de foi qui affuroient avoir en connoissance que Mervan II. du nom, & dernier Calife de la maison des Ommiades, avoit fait enfouir dans cer endroit des caisses exerêmement pesantes; & que peuaprès sa mort on étoit revenu apporter encore de nouveaux coffres, que l'on n'avoit pu y cacher si secretement, que personne ne s'en fût apperçu; qu'au reste on n'avoit point pensé depuis à faire aucune recherche, & qu'ainsi il y avoit à présumer que tout étoit encore dans le même état.

Mamon s'étant donc rendu en

Egypte, voulut être présent à la re-Mangon, cherche du trésor qu'on lui annon-légier 116.
coit. Il fit fouiller dans l'endroit où étoient les deux colonnes; & en effect, après quelque tems de travail, on découvrit pluseurs cosses, dans lesquels on trouva quantité de pierreries de toute espece, des meubles précieux, & beaucoup d'argent. Il y en avoit un entrautres qui étoit rempli de linge extrêmennent sin. Mamon voulant savoir ce que c'étoit, on déploya le tout piece par piece, & il se trouva que tout consistent en chemises dont le bout des manches étoit fort sale.

Le Calife étonné, demanda si on ne pouvoir pas trouver quelqu'un qui pût donner des éclaircissemens sur cette découverte. Un ancien Officier, dont le père avoir servi sous Mervan, se présenta, & mit le Prince au fait de ce qu'il demandoir. Il lui dit que Mervan, qui étoir extrêmement vorace, avoit eu un goût particulier pour l'agneau, & qu'il en aimoit sur-tout les roignons: qu'ainsi on lui servoit sourent l'animal tout entier comme il le vouloir, & que d'abord qu'il étoit

MAMON, fur la table, le Calife enveloppant Hégire 21.6. Ia main dans la manche de la chemile, enfonçoit fon bras dans le corps de l'agneau, & commençoit par en tirer les roignons qu'il mangeoit fur le champ; qu'enfuire il prenoit une autre chemile; que tout ce linge s'amafloit pont ne plus reffervir, & que c'étoit ce qui avoit formé la prodigieuse quantiré qu'on venoit d'en trouver; & en estet le nombre se montoit à dix mille chemises.

Mamon, qui ignoroit cette anecdote, fur très-furpris d'une pareille fingularité. Il fit enlever à fon profit tout ce iqui fe trouva tant en argent qu'en meubles & en pierreries. A l'égard du linge, il en fit préfent à l'Officier qui l'avoit instruit de la façon de vivre de Mervan.

si bien ses mesures, qu'il empêcha

Hégire 117.

Ce Prince retourna ensuite à DaFre Chr. 831- mas , d'où il partir peu de tems
Suite de la parès , pour marcher contre les Grecs
Les Grecs.

Le Calife atriva à propos , pour
rendre leurs efforts inutiles , & prit

l'Empereur Grec d'avancer aussi loin Hégite 217, qu'il avoit espéré : du reste, il n'y Erecht. 832 eut de part ni d'autre aucun avan-

tage considérable.

Pendant que Mamon avoit été Partage des occupé contre les ennemis de l'Etat, en différentes les sciences qu'il avoir mises sur un sectes de relisi haut pied dans sa capitale, avoient gion. continué à faire les plus grands progrès; mais ce qu'il y eut de fâcheux, c'est qu'avec le tems la division se mit parmi les favans. L'étude de la Philosophie d'Aristote fut, diton, la cause de tout ce désordre, par le goût que prirent les Arabes pour les vaines subtilités de Dialectique & de Métaphysique qu'ils tirerent des écrits de ce Philosophe. Il s'éleva alors plusieurs questions plus singulières les unes que les autres, lesquelles étant agitées avec ardeur par divers partisans, produisirent bientôt autant de sectes dif-

férentes.
Sans entrer dans le détail de toutes ces fingularités, il fuffit d'expofer quelques- unes des questions
qui faifoient alors le plus de bruit.
Il s'agistoit de savoir, par exemple,
si ceux qui commettoient des pé-

MANON. chés graves dans le Musulmanisme Hégire 117. devoient être réputés sidéles ou non-Ere chis. 121. Les uns se déclarerent pour l'affirmative , d'autres pour la négative;

mative, d'autres pour la négative; & l'on fut plusieurs fois à la veille de prendre les armes à ce sujet.
Une autre dispute aussi peu in-

téressante, concernoit les attributs de Dieu. Il y en avoit qui prétendoient que les attributs de la Divinité étoient séparés de son essence; d'autres soutenoient qu'en les séparant de l'essence, c'étoit la dépouiller de ses ornemens. Il s'agissoit encore de favoir si Dieu connoissoit par sa science ou par son essence; si sa parole étoit éternelle & incréée ; si ce qu'il faisoit pour les créatures étoit toujours le plus expédient pour elles; si le péché faisoit perdre la foi, ou si cette vertu pouvoit fubfister sans les bonnes œuvres. Enfin , à force de subtiliser , il s'éleva quantité de sentimens divers, qui produisirent différentes sectes, dont la doctrine étoit d'autant plus difficile à entendre, que la plupart de ces Docteurs ne s'entendoient plus eux-mêmes.

Mais la fecte principale qui faifoit

alors le plus de bruit, étoit celle des M'A MO 'N Motazales' \* Il y avoit déjà plus Hégire 177de cent ans qu'elle avoit pris son Lecalisée origine dans le Musulmanisme; déclare pour mais les guerres tant civiles qu'é les Moraales

mais les guerres tant civiles qu'étrangères & autres troubles avoient beaucoup nui à fon accroiffement. La tranquillité dont l'Etat avoit joui depuis le commencement du regne de Mamon, avoit préfenté à ces fectaires un champ libre pour répandre leur doctrine; & lorsqu'ils furent en état de l'étayer par les vaines fubtilités que leur fournirent la Logique & la Métaphysique d'Aristote, ils acquirent bientôt une multitude innombrable de sectateurs, à la tête desquels on vit paroître lo Calife, & à son exemple une grande partie des personnages les plus

\*Voici en quoi confifioit la doctrine des Motrazles, felon M. Bainage, Hiji. des Juijs, sem. N. Lis foutenoient 1º, quò nn ed veoir point (spare les attributs de Dieu de fon effence. 1º-lis croyoient, wec tous les fechaeuts d'All, que l'Alcoran avoir été créé, & que par conféquent il n'étoir point éténique de la constitue de la companya de la foine de perd point; mais que cependant on ne peut par faire un livre aufit beau que l'Alcoran, s'ilis s'otoient appliqués. 1º. Ils effignoient que la foi ne fe perd point; mais que cependant on ne peut pas donner le nom de fidle à celui qui péche groflèrement. 4º-. Ils foutenoient que Dieu n'à qu'une influence générale fur les aktions des hommes; qu'il laiffe une entière liberté, & que c'et par-là que. l'on mérite d'être puni ou récompetifs.

MAMON. considérables parmi les Arabes.

Hégite 217- Ceux des Musulmans qui faisoient

Cette conduite occa-fionne des murmures.

profession d'une dévotion particulière, furent très - scandalisés de la démarche du Calife. Ils le blâmerent hautement de la facilité qu'il avoit eue d'introduire dans son Etat les sciences & les favans, qu'ils regardoient comme le mobile principal du désordre qui s'étoit glissé dans la Religion. C'est ce qui a fait dire à Takiddin, Auteur Mahométan, que le Calife Mamon seroit infail-liblement puni de Dieu, pour avoit troublé la dévotion des Mustulmans par l'introduction des études philosophiques \*

Le Calife établit une inquifition.

Les nurmures que les discussions de doctrine exciterent parmi les Musulmans, parurent inquiéter le Calife. Il fur sensible au reproche qu'on lui faisoit d'avoir altéré la Religion du Prophére; & dans ces premiers momens, il, résolut de prendre promtement des mesures pour faire tomber des bruits aussi désavantageux. Il y a des Auteurs

<sup>\*</sup> Fieri von posse quin Deus certas de Almamone panas sinoncret, quèd, seintiis Philosophicis introductis, Mehammedanorum pictatem interpellamerit. Pakokius, not. in specim. Hist. Arabum.

qui affurent que ce Prince établit M A M'O M. une espece d'inquisition, pour oblibére de la get ses sujets, de quelque seche qu'ils stuffent, de faire protession du Musulmanisme: mais il s'apperçut bientôt qu'il résulteroit plus de mal que de bien d'une pareille institution, & que d'ailleurs ce seroit un moyen infaillible de faire déserter de ses Etats les savans & les gens de lettres, qui ne soufficiont point patienment qu'on les gênât dans leur

façon de penfer.

Si cet établissement eut lieu ; ce Hégire 18.

ne fut pas pour long-tems; car nous Ere Chr. 8331

voyons que les Chrétiens, qui devoient être le principal objet des recherches de ce tribunal, puisque le Musulmanisme n'avoit point d'ennemis plus déclarés, resterent cependant très-tranquilles à Bagdet, à Damas & dans les principales villes, où ils avoient des Eesties.

pendant très-tranquilles à Bagdet, à Damas & dans les principales villes, où ils avoient des Eglifes. L'Hiftoire nous apprend qu'un Prélat nommé Marc, qui étoit Patriarche des Jacobites à Alexandrie, étant venu à mourir fous le regne de Mamon, on lui donna un fucceffeur qui ne fut nullement inquiété dans les projets qu'il exécuta en faveur

M & M o N. de la Religion Chrétienne. Il fit Hêgite 1:8. reconstruire plusieurs Eglises, & rétablit différens Monastères, qui furent bientôt repeuplés de sujets, sans nulle opposition de la part du Calife.

Il tolére différentes fectes.

Ce Prince faifant apparemment réflexion fur les fuites malheureuses que la perfécution entraîne toujours après elle, prit le parti de s'amuser des querelles qui partageoient les différentes sectes, & refusa prudemment d'employer des voies rigoureufes, qui souvent ne servent qu'à aigrir les esprits, & à augmenter le nombre des réfractaires. Au reste. en tolérant ces divers partis, il prit des mesures pour que l'Etat ne se ressentit point de leurs divisions; & il en vint heureusement à bout par sa douceur & sa modération. A son égard, il ne resta pas absolument indifférent au milieu de tous ces partis; & la doctrine des Motazales, pour laquelle il avoit déja montré beaucoup de penchant, fut celle qu'il suivit jusqu'à la mort.

Les dévots Musulmans ne purent pardonner à Mamon, d'avoir tenu une conduite si modérée dans le

tems qu'ils espéroient voir employer Me M o N. Ble fer & le feu pour anéantir des Lecchi. 833. opinions qui choquoient leur délincates mais ils se garderent bien de chercher à ameuter les esprits contre ce Prince. Il étoit si aimé des peuples, & il méritroit tant de l'êtte, qu'on ne pouvoir rien tenter contre lui sans se décréditer soi-même.

De nouveaux mouvemens qui s'éleverent dans la Gréce suspendirent alors toute querelle de doctrine. L'Empereur Théophile avoir repris les armes, & s'avançoir sur les frontières de l'Etat Musulman, dans le dessein de faisir les avantages qu'il avoir manqués l'année précédente.

Dès que le Calife fut informé truption de de la marche de ce Prince , il firêrses qui filer des troupes vers cette frontiè « pourfaisia re , & alla peu après en prendre le commandement. Cette campagne fut encore fatale aux Grees : l'Empereur Théophile fut repoulfé, & contraint de rentrer fur les terres. Mamon le pourfuivit avec la plus grande vivacité, & prit fur ce Prince plufieurs places considérables, d'où il remporta un butin immense, &

M A M O N. un grand nombre de prisonniers. Hégite 218. Ere Chr. 833. Après cette expédition, il fit pas-

fer les troupes en Cilicie, dans le dessein de les y faire rafraîchir pendant quelque tems, pour les ramener ensuite vers sa capitale. Mais le terme fatal de sa vie étoit arrivé, & ce Prince qui étoit dans un âge encore peu avancé, & qui d'ailleurs paroissoit jouir alors de la fanté la plus vigoureuse, sur frappé presque subitement du coup de la mort, dans l'endroit même qu'il avoit choissi pour se délasser de se fatigues. Les Historiens rapportent que Mamon étant un jour à se promener avec Motassen, son serve. &

Mort of Mamon. Mamon étant un jour à se promener avec Morassem, son frère, &
quelques-uns de ses favoris, dans
les belles campagnes de Cilicie, il
s'avança jusqu'au bord d'un fleuve
dont les eaux fraîches & limpides
lui firent naître l'envie de s'y laver
les pieds. Il descendit donc sur le
tivage avec ceux qui l'accompagnoient; & s'étant assi au bord du
fleuve aussi - bien que sa suite, il
mit ses jambes dans l'eau. Après y
avoir demeuré quelque tems, il eut
envie de manger; & ce qu'il parut
son dartes
dartes

dattes d'Azad, endroit renommé M A M o mpour cette forte de fruit. On ne Hégier Bavoit trop comment pouvoir fatisfaire le desir du Calife, lorsque
l'occasion se présenta d'elle-même.
Un des Officiers de ce Prince ayant
apperçu de loin plusieurs chameaux
chargés de marchandises, alla au
plus vîte joindre le marchand, qui
avoit esfectivement plusieurs panniers de dattes des plus belles. On
acheta tout ce qu'il en avoit, &
le Calife en régala toute sa suite.

Comme il avoit une passion démesurée pour ce fruit, il en mangea avec excès; & n'ayant autre chose pour boire que l'eau du seute sur le bord duquel il se trouvoit, il en but avec d'autant plus de plaifir, que cette eau étoit fort frasche, & qu'il faisoit alors une grande

chaleur.

Ce Prince ne tarda pas à payer cher le plaifir qu'il venoit de prendre. Les dattes, qui font par ellesmêmes très-indigeffes, lui cauferent de violens maux d'estomac. La siévre survint, & sa maladie augmenta au point, que l'on désepéra de sa vie. Lui-même s'appercevant de sa titua-

Tome III.

MANON. tion, ne songea qu'à prendre des Liègire 118\* mesures pour assurer la tranquillité de son Etat, en se donnant un successeur, ou plutôt en confirmant celui que Haroun-al-Raschid son père avoit désigné solennellement. Il écrivit donc dans toutes les provinces de son Empire, que l'on eût à reconnoître après sa mort Motasseur son son le souverain légitime de tout l'Etat Musulman. Le respect qu'il eut pour la mémoire de son père lui sit faire cette nomination, au préjudice de celle

On ne peut dépeindre quelle fur l'affliction des peuples , Dríqu'on fur que ce Prince baiffoit insensiblement , & qu'il étoit près de rendre les derniers soupirs. Ces tristes nouvelles jetterent la consternation dans toutes les provinces où elles furent répandues : mais rien n'approchoit de la désolation de ceux qui étoient auprès de lui. Il leur donna jusqu'à la fin des preuves sensibles de cette bonté & de cette tendresse qui avoient sait son caractère principal

qu'il auroit pu faire d'Abbas son propre fils, comme beaucoup de courtisans le lui conseilloient.

pendant le cours de sa vie; & enfin, MAMON. après avoir luté long tems contre la Ere Chr. 833. maladie, il mourut en proférant ces parolès : O toi qui ne meurs point. Etre suprême, prens pitié d'un pauvre mourant!

Telle fut la fin d'un Prince dont Eloge de . les Historiens ont parlé unanimement comme du plus accompli de tous les Souverains, aussi recommandable par sa bravoure, que par la sagesse & la douceur de sa conduite. Il brilla également, soit dans les entreprises pendant la guerre. soit dans le détail du gouvernement pendant la paix; mais ce qui a porté sa gloire au point le plus élevé, c'est cette affection constante qu'il porta aux lettres & aux favans, qu'il honora toujours d'une protection particulière. Quelques - uns de ses prédécesseurs avoient, comme on a vu, tenté plusieurs fois d'introduire les sciences parmi les Arabes. Ils y avoient même réussi à certains égards; mais ce fut sous Mamon qu'elles parurent avec éclat, & qu'elles furent établies assez solidement, pour se soutenir avec dignité fous le regne de ses successeurs.

MAMON. Ce grand ouvrage dut sa réussite 18.3. à l'exemple que Mamon lui même donna à ses peuples. En attirant les sayans dans ses Etats, ce Prince ne se contenta pas d'exhorter ses sujets à aller profiter de leurs leçons, il fut le premier à fréquenter les écoles qu'il avoit sait construire; & il donna dans la suite des preuves non équivoques du progrès qu'il avoit fait dans les sciences les plus dissicles, en dressant lui-même des

Fleuri. Da tables aftronomiques, qui par la jufchass des citateffe du calcul font deyenues très-cé-

lébres.

On ne dit point pourquoi le corps de ce Prince ne fut point porté à Bagdet pour y être inhumé. Il semble que cette capitale, qui par ses foins étoit devenue le centre des sciences, de la politesse & du bon goût, auroit dû demander avec empressement d'être dépositaire de ses dépouilles mortelles ; nous ne voyons point qu'il se soit fait aucune démarche à cet égard, & le corps de Mamon fut inhumé à Tarfe, une des principales villes de Cilicie, province où j'ai dit que ce Prince s'étoit arrêté pour y faire rafraîchir ses troupes.

On voit dans El-Macin que la MAMON. fépulture de Mamon à Tarfe fut Hégire 218. regardée par quelques - uns comme une marque de réprobation. Cet Auteur rapporte à ce sujet un pasfage d'un Poëte Arabe, qui est concu en ces termes : Voyez - vous les astres lasses de Mamon, & de son regne reprouvé? Ils le laissent à Tarse, comme son père à Thous. Ces vers furent apparemment composés par quelqu'un de ces dévots Musulmans, qui étoient ou scandalisés de la to. lérance qu'avoit eu ce Calife pour les différentes sectes qui s'étoient élevées dans son Etat, ou choqués de l'attachement qu'il avoit témoigné jusqu'à sa mort pour la doctrine des Motazales.

Ce Prince, dir le même El-Macin, étoit de taille médiocre, affez beau de visage, & d'un teint fort blanc, mais un peu mêlé de rousfeurs. Il vécur quarante-huit ans, & en regna vingt. Il laifa un fils nommé Abbas, dont il sera parlé sous

le regne suivant.



# MOTASSEM.

# XXVII. CALIFE.

Hegure 118.

Monniem grace de Dieu, étoit fils de Harouneft proclamé
de Rafchid, & frère d'Amin & de
Calife.

Mamon, derniers Califes. Ce Prince
fur proclamé folennellement à Tarse
en Cilicie, sans autre opposition
que de quelques soldats qui demanderent rumultueusement Abbas fils
de Mamon pour Calife; mais ce
bruit fut bientôt étousse justice acclamations des troupes en général,
qui reconnutent Motassem pour leur
Souverain. Abbas fut très-staté des
voix qui venoient de s'élever en sa

faveur; cependant, comme il étoit d'un caractère doux, modéré & ami de la paix, & qu'il appréhendoit qu'on ne se servit de son nom pour exciter quelque sédition dans l'Etat,

MOTASSEM. . A OTASSEM, furnomme Billah,

il prit les mesures qu'il crut les Motassem.

plus capables de prévenir tout ac- Hégire 218.

cident.

Ce jeune Prince, peu après la & Mahas, file Mamon, proclamation du Calife, raffembla lui prèc ferfes amis, & les principaux de ceux

ses amis, & les principaux de ceux qu'il savoit lui être attachés : il les pria de l'accompagner au palais, sans leur dire ce qu'il avoit dessein de faire. La plupart imaginant qu'Abbas conduit par des vues ambitieuses, vouloit faire un coup d'éclat, pour la réuffite duquel il avoit besoin de leur secours, se rendirent à ses ordres, étant tous bien armés & prêts à tout événement. Mais ils furent détrompés, lorsqu'ayant fuivi Abbas jusque dans l'intérieur du palais , ils le virent se jetter aux pieds du Calife son oncle, & prêter entre ses mains un nouveau serment de fidélité. Ce jeune Prince se relevant ensuite, se tourna du côté du cortége qui l'avoit suivi, & il dit à haute voix : Vous voyez que je remets tous mes droits au trône entre les mains de Motassem; imiter mon exemple, & ne parlons plus que de lui obéir. Une démarche aussi noble & aussi défin-

Motassem téressée fit un honneur infini à Are Chr. 833. Abbas: heureux si dans la suite il eût fu conserver le même esprit de modération.

Raifons qui life à quitter

Motassem, après avoir séjourné portent le Ca- à Tarse le tems nécessaire pour son inauguration, partit à la tête de ses troupes, & se rendit à Bagdet, où il fut de nouveau proclamé Calife. Il ne fit pas ensuite un long séjour dans cette ville. Dès l'instant de la mort de son frère, quelques courtisans avoient travaillé à le prévenir contre les habitans de Bagdet, qu'ils lui avoient représentés comme des gens inquiets, turbulens, avides de nouveautés, & toujours prêts à tramer quelque sédition. On cita pour exemples des faits déja éloignés, & dont il fembloit qu'on n'eût pas dû se ressouvenir : telle étoit la déposition d'Amin, & ensuite la proclamation d'Ibrahim. Peut - être que les disputes en matière de religion y entrerent aussi pour beaucoup; & enfin, ils revinrent tant de fois à la charge, que Motassem prit le parti de s'éloigner de cette ville, & de transporter ailleurs le siège de l'Empire.

Khondemir donne une autre rai- MOTASSEM. fon du dégoût que prit Motassem Hégire 219. pour Bagder. Cet Auteur rapporte que le Calife ayant une forte inclination pour les jeunes esclaves Turcs, en fit acheter une grande quantité dont il forma une milice brillante, qui remplit en peu de tems toute cette capitale. Cette jeunesse, qui se sentoit soutenue par le Souverain, devint infolente, & occasionna beaucoup de désordre dans Bagdet. Les habitans s'en plaignirent. On fit semblant de les écouter; mais on ne les satisfit point, & l'on ne prit aucune mesure pour arrêter la pétulence de ces feunes soldars. Enfin, après beaucoup de plaintes toujours réitérées fans succès, les habitans menacerent de prendre les voies de fair; & l'on sur effective. ment qu'ils se disposoient à réprimer cette soldatesque les armes à la main.

Le Calife qui affectionnoit sa il fait blei nouvelle milice, résolut de la mettre Samarath. à couvert des entreprises des habitans de Bagdet, en abandonnant cette ville pour en construire une nouvelle, où il feroit sa résidence

Motassem. ordinaire. Il choisit à cet effet un Hégire 219. endroit nommé Cathoul, éloigné de Bagdet d'environ dix ou douze lieues. Ce fut-là qu'il fit jetter les fondemens de sa nouvelle ville, dont il traça lui-même le plan, & à laquelle il donna le nom de Samarath. Au milieu de l'emplacement qu'il désigna pour cette ville, il sit conserver un vaste terrein , qu'il prit pour y faire construire fon palais; & comme son dessein étoit que ce bâtiment commandât tout le reste de la ville, il s'avisa d'un moyen assez singulier pour exhausser le terrein sur lequel il vouloit faire bâtir.

C'étoit un usage parmi les Arabes, de pendre à la tête de leurs chevaux, & autres bêtes de charge, des facs où l'on mettoit la provifion de foin & d'avoine lorsqu'on devoit faire une marche. Le Calife ordonna qu'on remplît de terre les facs qui étoient à la tête de chacun des chevaux, & qu'on la transportât ainsi au milieu de Samarath. Cette opération répétée à plusieurs reprises, fournit bientôt assez de terre pour former une élévation considérable au milieu de cette place.

Car il faut observer que Motassem, Motassem, qui aimoit beaucoup les chevaux, Ecchi. 334 en avoit habituellement une quantité infinie; il y a même des Historiens qui en font montet le nombre jusqu'à cent trente mille.

Quoi qu'il en foir, lorsque le terrein sur élevé à la hauteur qu'il fouhaitoir, il fit conftruire un édifice magnifique qui avoir par bas un salon ouvert de tous côrés, & foutenu par des colonnes de marbre d'un travail admirable. Il donna aussi des ordres pour que l'on conferuisir de vastes & superbes écuries, qui par la beauté de leur architecture formerent bientôt un coup-d'œil aussi saissaisant que le palais même du Prince.

Pendant que Motassem étoit occupé à faire exécuter les plans qu'il Erecht. 81¢ a
avoit dresses pour sa nouvelle ville, il producte
fut informé qu'il venoit de s'élever du par Babek.
côté de la Perse une révolte formidable, dans laquelle étoient entré
les villes d'Ispahan & de Hamadan,
qui étoient les plus considérables
de cette province. L'orage commençoit même à s'étendre dans l'Irak Persique; & le chef de cette

MCTASSEM. révolte étoit alors cantonné avec ses liégire 220. troupes dans l'Adherbigian, province

dont il étoit originaire.

Ce rebelle s'appelloit Babek, & il se faisoit surnommer Horremi, ou Horremdin, c'est'à-dire, selon d'Herbelot , l'auteur , ou le professeur d'une religion de joie & de plaifir. En effet, il ne prechoit que la volupté; & du reste il n'étoit attaché à aucune des sectes qui avoient paru jusqu'alors parmi les Musulmans. Il avoit jetté les premières femences de sa doctrine sous le regne du Calife précédent. Ce Prince envoya même des troupes pour le réduire; mais Babek qui avoit su prendre fes avantages, fut aussi les conferver: il défit les troupes de Mamon, & tua de sa propre main le Général de ce Calife.

Cette victoire le rendit plus entreprenant. Il se répandit dans les provinces de la Perse, augmenta son parti considérablement, & alla ensin se cantonner dans l'Adherbigian, où il eut tout le tems de se fortisser, parceque Mamon ayant été obligé de marcher contre les Grecs, & étant mort peu après cette Expédition, on ne pensa pas d'a-Motassem bord à suivre le projet qu'il avoit Ere Chr. 8356 formé de marcher contre ce rebelle à son retout.

Motassem lui-même fut quelque tems à dissimuler son ressentiment contre Babek; mais enfin, lorsqu'on lui eut fait le rapport des mouvemens qui se faisoient en Perse, & des forces que les révoltés acquéroient de jour en jour, il ne crut pas devoir différer plus long-tems à prendre les armes. Il mit sur pied une armée nombreuse, dont il donna le commandement à Haidar-ebn-Kaous surnommé Affchin. Ce Général étoit Turc de naissance ; il avoit été amené en qualité d'esclave à la cour du Calife; & s'y étant distingué par ses talens & son mérite supérieur, ce Prince ne fit pas difficulté de le choisir pour aller domter les rebelles.

Ce Général marcha aussitôt vers l'Adherbigian, & il entra dans cette province sans que Babek, qui s'y étoit cortisse, parûr faire aucun mouvement pour lui en disputer l'entrée. Afschin s'empara donc facilement de quelques châreaus,

Motassam. dont la prise ne parut pas d'abord
Hégire 210. devoir inquiéter beaucoup les re-

belles, parcequ'ils avoient pris la précaution de les ruiner entièrement. Mais le Général de Motassem prévoyant les avantages qu'il pourroit retirer de ces places en les remettant en état, s'appliqua uniquement à les faire réparer : il ne chercha point à attaquer Babek, comptant bien le faire avec beaucoup plus de succès, lorsqu'il auroit derrière lui des endroits fûrs qui lui faciliteroient les passages pour le retour, ou qui pourroient du moins lui servir de retraite , en cas que le fort des armes lui fût contraire. D'ailleurs, en mettant de bonnes garnisons dans ces différentes places, c'étoit un moyen sûr de barfer l'ennemi & de le tenir en refpect.

Hegite 221. Babek, de son côté, qui se sioit Etc Chr. 836. sur ses forces, vit tranquillement

"Affchin poursuivre ses travaux, & ne daigna pas même tenter de harceler les travailleurs. Il se passa ains bien du tems sans que d'aucun côté il se sit d'entreprise; mais lorsque les places surent en état de désense,

Affichia se mit en devoit de mar-Morassmacher à l'ennemi. Il quitta donc le fieste 211. pays des montagnes où il avoit fait saire tant de travaux, & alla

camper dans une plaine spacieuse, près d'un bourg appellé Aschac.

Les rebelles, peu étonnés de cette démarche, se mirent aussi en mouvement de leur côté; & l'on vit le sier Babek s'avancer avec confiance, & même présenter la bataille. Affchin, qui ne demandoir qu'à en venir aux mains, accepta le dési. Le signal ayant été aussité donné de part & d'autre, il y eur un choc sanglant qui fur soutenu des deux partis avec une bravoure & une intrépidité peu commune.

Babek, qui depuis le commencement de la révolte s'étoit toujours battu avec avantage, fut fort étonné de voir avec quelle audace les troupes de Motassem repoussoient ses efforts; mais il sur bien plus surpris, lorsque le brave Afschin animant ses troupes par sa voix & son exemple, vint en personne à la rête d'un corps d'élite fondre sur lui avec impétuosité, & renverser tout ce qui s'opposoit à son

# HISTOIRL

Мотаsseм. passage. La violence de cette atta-Me Chr. 836. que fit plier les rebelles : Babek fit envain des efforts pour les soutenir, ils furent enfoncés & mis dans une déroute entière. Le chef ne pensant plus alors qu'à sa propre sureté, abandonna le champ de bataille, & se sauva à toutes brides jusqu'à Mogan, où il s'arrêta pour

ourfuit &c

Cet échec ne lui fit pas perdre l'affiége dans absolument courage. Ayant été rejoint par un grand nombre de ses gens, qui malgré leur défaite paroissoient vouloir soutenir leur révolte jusqu'aux dernières extrémités, il se retira avec eux dans les Monts Gordiens, où il s'attendoit de se rétablir à son aise, à la faveur des forts qu'il avoit fait construire pour défendre les gorges de ces montagnes. Mais l'impétueux Affchin ne lui en donna pas le tems; il se mit à sa suite, & le harcela avec tant de chaleur, que Babek, malgré toutes ses précautions, pensa plusieurs fois tomber entre ses mains.

y ramasser les débris de son armée.

Cette poursuite ne put pas se faire sans beaucoup de difficultés, fur-tout lorsqu'Atschin fut parvenu

à l'entrée des Monts Gordiens. Tout Mortannaconspiroir à lui barrer les passages. Ere Chr. 836.
Les garnisons des forts lui coupoient
les vivres, lui dressionne des embuscades où ils lui tuoient bien du
monde 3 & souvent même ils lui enlevoient se quarriers. Ce Général
intrépide surmonta toutes ces dissicultés, par son expérience, sa fermeté, sa patience. Il s'empara piedà-pied de plusseurs de ces forts, &
ressert rellement Babek, qu'il l'o-

bligea de lui abandonner le terrein. Če rebelle n'eut plus alors d'autre ressource que d'aller se renfermer dans le château de Cabadeg, qui étoit fort, à la vérité, & bien muni de tout ce qu'il falloit pour une longue défense. Affchin fut charmé lorsqu'on lui apprit cette nouvelle; il se regarda dès-lors comme sûr de sa proie, & à l'instant il marcha vers Cabadeg, & investit la place. Peu après il commença les attaques. Babek y répondit avec vigueur. On fit le siège dans les formes; la réfistance fur vigoureuse; mais Afschin ne passant point de jour sans remporter quelque avantage, en vint enfin à un dernier assaut qui le

Motassem rendit maître de la place.

Hégire ani.

Son principal objet étant d'avoir Babek fere. Babek, toutes fes vues se porterent tire auptèté et fur ce rebelle. En entrant dans Cashal, qui le badeg, il donna des ordres pour schia.

qu'on le cherchât, & qu'on le lui

qu'on le cherchât, & qu'on le lut amenât à l'instant; mais il sur fort étonné d'apprendre qu'il s'étoir sauvé pendant la nuit qui avoit précédé la dernière attaque, avec un de ses frères nommé Abdallah, & qu'il avoit abandonné tout le reste à la discrétion du vainqueur.

L'évasion de Babek causa un mortel chagrin à ce Général. Il envoya de toutes parts pour s'informer de lui; & enfin , à force de recherches , il apprit ce qu'il étoit devenu. Ce rebelle s'étoit fauvé fur les frontières de l'Arménie. Son dessein étoit de passer plus loin, pour se soustraire aux poursuites d'Afschin; mais le Gouverneur d'une des places frontières de cette province lui ayant offert un asyle, Babek crut pouvoir d'autant plus s'y fier, que la place appartenant à l'Empereur Grec, il n'avoit point à craindre qu'Afschin vînt l'y enlever d'autorité. Cependant sa retraite dans cette place fut

la cause de sa perte. On ne dit MOTASSEM.
point si le Gouverneur, en l'atri- Etc Chr. 834.
rant chez lui, avoit dessein de le
facrisser, ou s'il ne se porta à
cette extrémité, qu'à cause de la
hauteur de Babek à son égatd. Quoi
qu'il en soit, voici ce qui se passa
dans cette conjoncture.

Sahal ( c'est ainsi que s'appelloit ce Gouverneur ) ayant appris que Babek étoit réfugié dans son voisinage, alla lui-même le trouver, pour le prier de prendre une rerraite dans sa place. Le rebelle ayant accepté cette offre avec plaisir, Sahal le logea dans le plus bel appartement du château, & lui rendit tous les honneurs qu'il auroit pu rendre à un Souverain. Babek, de son côté, les reçut sur le même ton; & lorsqu'on vint l'avertir que sa table étoit servie, il témoigna beaucoup de surprise, quand il vit le Gouverneur y prendre place auprès de lui : Comment donc , lui dit-il avec un air dédaigneux, vous ofez vous mettre à ma table sans y êtte appellé? Sahal piqué dissimula néanmoins; & prenant un air respectueux, il se leva, & dit à Babek : Il est vrai,

Morasta. g'and Roi, que j'ai fait une faute; tiégierat. les Chr. 8;e. car qui fuis-je pour mériter d'être à table auprès de votre Majesté? S'étant ensuite un peu éloigné, il dit en secret à un de ses gens, d'apporter des, chaînes dans le moment. Cet ordre ayant été promtement exécuté, Sahal s'approchant de Babek, lui dit d'un ton moqueur: Avancez un peu vos jambes, grand Roi, afin que cet homme vous mette les sers aux pièds. Babek voulut en vain tenter de faire résistance, Sahal sur obéi, & l'on mit le rebelle en prifon.

Heite 111. Le Gouverneur envoya aussirôt 211 Chr. 8377 un exprès à Affchin, pour l'informer de cet événement, & lui proposer de lui remettre Babek entre les mains. Ce Général, charmé de cette nouvelle, accepta l'offre du Gouverneur, & envoya à l'instant un détachement de quatre mille hommes sous la conduite d'un Officier de constance, qui alla recevoir le prisonnier des mains de Sahal, & le conduiste enfuire au Calife.

Supplice de Ce Prince, charmé de se voir Babek. enfin maître d'un homme qui depuis si long-tems mettoit tout en

combustion dans ses Etats, résolut MOTASSEM. d'exercer fur ce rebelle une punition Hegire 222. cruelle, qui servît d'exemple à tous ceux qui dans la fuite pourroient être tentés de se soulever contre l'autorité légitime. Il commença par le donner en spectacle aux peuples, en le faisant promener dans les différentes places, monté sur un éléphant. On lui coupa ensuite les bras & les jambes, & enfin on l'attacha à un gibet. Son frère Abdallah ayant été pris quelque tems après, on le traita à peu près demême, afin de n'avoir plus rien à craindre d'une famille qui jusqu'alors avoit causé tant de désorđre.

A peine ces troubles furent - ils Higire 223. appailés, qu'il fallut se remettre en Ere Chr. 8; 1. campagne, pour s'opposer aux Grecs Irruption qui venoient de faire une irruption les terres des fur les terres desMusulmans. L'Empe- Sarratins. reur Théophile fachant que le Calife étoit occupé à poursuivre les partifans de Babek, avoit profité de ce tems pour faire le ravage sur les frontières des Sarrasins, où il avoit mis tout à feu & à sang dans la plupart des places dont il avoit réulli à s'emparer.

Motassem partit en diligence à la MOTASSEM. Hégire 223. tête de ses troupes, & marcha con-Ere Chr. 838 tre les Grecs, qui sur le bruit de Ils font son arrivée, firent leur retraite, battus. emportant avec eux un butin immense qu'ils avoient fait dans les villes qu'ils avoient ravagées. L Calife les poursuivit avec la plus grande vivacité, & il réussit enfin à les atteindre ptès de Mopsueste en Cilicie, où il y eut une action fanglante, dans laquelle les Grecs perdirent près de trente mille hommes. Cette défaite termina la campagne. Les débris de l'armée de Théophile trouverent moyen de se mettre en sureté; & Motaliem de fon côté , content de l'avantage qu'il venoit de remporter, ramena ses troupes vers sa capitale.

Hégire 114. Ce Prince s'attendoit qu'après En Chr. 839 cette victoire il pourroit goûter les Confiration douceurs du repos, ou du moins pour mettre Abbas fur è n'avoir d'autre occupation à fuivre rone ala ple que de mettre la dernière main aux ce de Moia! travaux qu'il faisoit faire pour l'em-

bellissement de sa nouvelle ville. Mais à peine sut-il de retour à Samarath, qu'il eut le chagrin d'apprendre qu'il venoit de se sommer DES ARABES. 239

Tontre lui une conjuration, à la Motassem.

tète de laquelle étoient ses plus intimes amis. Il sur que l'on avoit
dessein de lui ôter la vie , pour
mettre sur le trône ce même Abbas
son neveu, qui lui avoit donné une
preuve si éclatante de soumission &
de respect dans le tems de sa promotion au califat. Les Historiens
ne disent point qu'Abbas eût trempé dans ce complot ; mais ceux qui
en étoient les auteurs auroient-ils
osé tenter une entreprise de cette
importance, sans avoit l'attache de
celui qui devoit y jouer le principal
personnage?

Le Calife eut d'abord beaucoup de peine à croire tout ce qu'on lui rapporta de cette conjuration. Il n'oloir douter de la fidélité d'Abbas; il ofoit encore moins foup-gonner le brave Affchin, à qui il avoit les plus grandes obligations. Ce Général étoit cependant le chef de cette intrigue, & il avoit pour adjoint un autre Capitaine de réputation nommé Afbah, qui avoit auffibien que lui toute la confiance du

Calife.

Motassem se conduisit dans cette

Morasta. conjoncture avec toute la prudence
Hégire 24- qu'exigeoit une affaire aufii délicate;
Zee Chr. 83-9. & pour ne point févir inconfidérément contre des gens qui jouiffoient de la plus haute réputation,
il fit éclairer leur conduite, & prit
fi bien ses mesures, qu'il découvrit
enfin tout le fonds de cette intri-

Punition des

Dès qu'il n'y eut plus moyen de douter de la perfidie de ceux qu'on elui avoit dénoncés, il donna des ordres, en conséquence desquels ils furent tous arrêtés en même-tems. On leut bientôt de leur propre bouche l'aven de tout ce qui se tramoit, & la punition sui rit de près. Abbas fut enfermé dans une étroite prifon, où on lui donnoit à manger; mais il fut défendu de lui donner aucune forte de boisson. Ce malheureux Prince languit ainsi pendant long-tems; & enfin il fuccomba fous ce nouveau genre de fupplice. A l'égard d'Affchin & de son collégue, ils furent mis à mort auffitôt après qu'ils eurent été convaincus de trahison. Le corps du premier fut mis au même gibet où étoit encore attaché le rebelle Babek. On

On découvrit peu après, que ce Motassem. Général n'avoit jamais été bon Mu- Hégie 221. fulman. Il paroissoit cependant professer à l'extérieur la religion de Mahomet; mais au fonds il étoit païen. On trouva chez lui plusieurs idoles, & quantité d'écri.s qui autorifoient leur culte, & qui cenfuroient la doctrine du Prophéte. Le Calife fit enlever ces écrits & les idoles, & ordonna que le tout fût brulé dans la place publique avec le corps d'Affchin.

Cette affaire terminée, il en sur- Hégire 227. vint une autre, qui obligea le Calife à rassembler promtement ses ravages des troupes, pour marcher encore une Grecs.

fois contre les Grecs. L'Empereur Théophile voulant réparer la honte de sa dernière défaite, venoit de reparoître dans les provinces Musulmanes à la tête d'une puissante armée, qui fit beaucoup plus de ravage qu'on n'en avoit encore fait jusqu'alors. Les Grecs exercerent sur les Musulmans les cruautés les plus barbares. Ils enleverent leurs femmes & leurs enfans, couperent le nez & . les oreilles à tous ceux, qui étoient en état de porter les armes, & Tome III.

MOTASSEM. traiterent les autres avec une inhu-Hégire 11/1 manité dont on n'avoit point encore Lee Chr. 840. vu d'exemple.

Motassem frémit d'horteur au récit qu'on vint lui faire de tout ce qui se passoir sur ses frontières. Il résolut d'en tirer une promte vengeance; & s'il retarda son départ de quelque tems, ce ne sur que pour mieux prendre se mesures, afin de mettre l'Empereur hors d'état de lui faire de nouvelles insultes.

El Macin rapporte que la première connoissance qu'eut le Calife de l'irruption des Grecs, lui étoit venue dans un songe. Il avoit vu une Musulmanc de considération enlevée par les Grecs , laquelle imploroit son assistance , & crioit de toutes ses forces : Motassem , viens donc promement me secourir. Estrayé de ce fonge, il le raconta le matin à ses courtisans; & dès le même jour arriva un courier qui lui apprit l'irruption des Grecs sur ses strontères.

Le Calife partit aussisto que

n prend Le Calife partit auditôt que d'allaut 24 fes troupes furent en état. Il marcha à grandes journées, jusqu'à ce qu'il fût arrivé près des provinces

de l'Empereur Grec. Ayant alors Morassem. donné quelque tems à ses troupes Ere Chr. 840. pour se rafraîchir, il se mit à leur tête, & alla en petsonne faire le siège de Zabatra. Le pressentiment qu'il eut que la Mululmane qu'il avoit vue en songe étoit prisonnière dans cette ville, fit qu'il s'attacha au siége de cette place préférable. ment à tout autre. L'ardeur des troupes répondant à celle du Prince, les travaux furent poussés avec une vigueur surprenante; & enfin, après plusieurs attaques, dans lesquelles les Grecs se défendirent toujours avec beaucoup de bravoure, la place fut emportée d'assaut.

On remarqua dans cette circonftance la discipline admirable que le Calife avoit établie parmi ses troupes. Quoique l'on eût forcé Zabatra, les troupes en y entrant se contenterent de s'en assurer , sans y commettre le moindre désordre. On favoit cependant que le dessein du Calife étoit de la mettre à feu & à sang; mais ce Prince, dont le . principal objet étoit de faire la recherche de la Musulmane qu'il avoit vue en rêve, avoit ordonné qu'auf-

sitôt la place prise, chacun restat Hégire 225. sous les armes, sans faire la moin-Ere Chr. 840. dre violence à aucun des habitans, jusqu'à ce qu'il eût découvert ce

qu'il cherchoit.

Cette femme fut trouvée dans la prison; c'est-à-dire, que plusieurs Musulmanes qui y étoient renfermées ayant été amenées au Calife, ce Prince reconnut celle qu'il avoit vue en fonge; & elle lui avoua qu'effectivement, dans le tems que les Grecs s'étoient emparés d'elle, elle avoit imploré fon assistance à grands cris. Le Calife la fit mettre en lieu de fureté avec les autres Musulmanes, & peu après il livra la place à la fureur des foldats.

Cette ville ayant été bientôt rui-Hégire 226. Tre Chr. 841. née, le Calife marcha vers Amo-Amorium rium, ville considérable de l'Asieest réduit en Mineure, où il fut joint par plu-

sendres.

sieurs gros détachemens, ausquels il avoit donné rendez-vous vis-à-vis de cette place. Elle fut battue pendant plusieurs jours avec une fureur incroyable. Les affiégés firent en vain tous leurs efforts pour se défendre, la place fut emportée d'asfaut, & tout ce qui s'y trouva d'haDES ARABES. 245
bitans fut passé au fil de l'épée. Le MOTASSEM:
Calife fit mettre ensuite le feu aux Hégite 216.
quatre coins de la place; & cette Ere Chr. 8410
ville, qui étoit une des plus belles
de l'Orient, ne sut bientôt qu'un

amas de cendres & de ruines.

Motassem s'atracha principalement à signaler sa vengeance sur cette place, parceque c'étoit le lieu de la naissance de l'Empereur Théophile. Il sembloir que la ruine de cette ville eût été le principal point de vue du Calife dans cette campagne; car ce fur-là qu'il réunit routes ses forces; & d'ailleurs, il avoit fair écrire le nom d'Amorium sur tous les boucliers de ses foldats, pour déclarer hautement le dessein qu'il avoit, de sacrifier cette place à son tessentement contre Théophile.

Ce Prince eut une si vive douleur de la ruine de cette place, qu'il en mourut peu après, & laissa l'Empire à Michel son sils, jeune Prince de peu d'espérance, & qui dans la suite ne sut connu que par le surnom deshonorant que lui mériterent ses débauches: on l'appella, Michel l'y-vrogne.

Motassem, après le sac d'Amo-L iii

Motassem. rium, continuant toujours d'exerces Hégire 226. fur les Grecs les mêmes traitemens que ceux-ci avoient faits aux Sar-

rasins, ravagea toute la Phrygie, & reprit fur les Chrétiens toutes les places dont ils s'étoient emparés sur ses Etats. Il passa ensuite jen Arménie, où il battit les Grecs à différentes reprifes, & leur tua plus de trente mille hommes. Après cette expédition, Motassem

fait perdre la

Salmanaraih retourna à Samarath, pour y jouir tâte à Motaf- tranquillement du fruit de victoires. Mais le repos qu'il comproit goûter dans cette ville si chérie, fut bien altéré, par le chagrin que lui causa la perre de Salmanaraih fon Médecin. Ce Prince, qui étoit valétudinaire, & vraisemblablement sujet à beaucoup de vapeurs, avoit une confiance entière dans ce Médecin, qui de son côté s'étoit mis assez bien au fait du tempérament du Calife, pour lui entrétenir une fanté assez uniforme, moyennant les sages précautions que son art & son expérience lui avoient fuggérées.

Ce Médecin étant tombé malade au retour du Calife, l'appréhension que le Prince eut de perdre un hom- MOTASSEN. me qui lui étoit si cher, le rendit Ere Chr. 842. malade lui - même; & les vapeurs augmentant encore fon indifposition', on augura qu'il n'iroit pas loin, si par malheur Salmanaraih venoit à mourir. Ce Médecin mourut en effet; & la douleur que cette perte causa au Calife, le frappa au point que sa tête se dérangea. L'obstination avec laquelle il refusa de prendre aucune nourriture pendant quelque tems augmenta encore son indisposition; & l'on désespéra tout-à-fait de lui, lorsqu'on le vit faire apporter dans son appartement une bière, autour de laquelle il donna ordre qu'on allumât quantité de cierges, & qu'on récitat des

Honain, Auteur Arabe qui dit avoir Mort de été témoin de ce fait, rapporte que ce Prince revint cependant un peu à lui. On espéroit même qu'avec le tems il pourroit rétablir sa santé : mais le Médecin qui avoit succédé à Salmanaraih, ayant dédaigné de suivre la pratique de son prédécesseur, en prit une toute contraire:

prières selon l'usage pratiqué parmi

les Chrétiens.

Morassa. & le Calife qui s'en étoit d'abord Hélgie 127, trouvé affez bien , tomba tout-àcoup si férieusement malade , que 
tous les remédes devinrent inutiles.
Ce Prince mourut à Samarath , l'an 
deux cent vingt - sept de l'Hégire , 
environ l'an huit cent quarante-deux 
de Jésus-Christ.

Force exsraordinaire de ce Prince.

Ce Prince, que l'on dépeint comme étant d'une fanté si délicate, étoit cependant d'une force prodigieuse. El-Macin rapporte qu'il levoit de terre un poids de quitze à seize cens pesant, & qu'il le portoit à plusieurs pas. Sa valeur égaloit sa force, & il en donna des preuves éclatantes dans les guerres qu'il eut à soutenir contre les Grecs.

son entêtement pour la beaucoup de penchant pour la secte stête des Motanales.

des Motazales, avec cette différence cependant, que Mamon toléroit toutes les autres; mais Motassem se déclara si hautement en saveur de celle-ci, qu'il persécuta plusieurs personnages considérables, parcequ'ils écioient d'une opinion contraire à la sienne. On raconte entrautres, qu'un Musulman distingué par son mérite & par sa science DES ARABES. 242 Ayant ofé soutenir en présence de Merassim. Motassem que l'Alcoran étoit incréé, Erécha 247-

ce Calife, qui étoit d'une opinion contraire, fit chârier cruellement ce Docteur à coups de fouer, jufqu'à ce qu'il eûr perdu connoiffance.

L'entêtement de ce Prince pour le parti qu'il soutenoit, ne provenoit point d'aucune étude réfléchie qu'il eût faite sur ces sortes de matières : les Historiens conviennent qu'il ne savoit rien. El - Macin dit formellement qu'il étoit très-ignorant, & qu'à peine savoit-il écrire. Mamon, au - contraire, qui étoit fort instruit, s'étoit comporté avec beaucoup de douceur & de modération à l'égard de ceux qui, fur les points contestés, pensoient différemment de lui, parcequ'il étoit assez éclairé pour savoir que la plupart de ces sortes de matières ne valoient pas la peine que l'on tourmentat des personnes, qui par leur science & leur mérite pouvoient d'ailleurs lui rendre d'importans services dans fon Etat.

Au reste, dans toutes les autres Trait d'hu-

Motassem. la Religion, Motassem se montra Hégire 227: toujours digne héritier de ce carac-

tère humain & bienfaisant, l'on a toujours loué dans la part des Princes Abbassides. J'en citerai, pour exemple, un trait qui nous a été confervé par Abulfarage. Motassem s'étant un jour égaré à la chasse, apperçut un vieux paysan fort embarrassé pour retirer son âne qui étoit tombé dans un bourbier avec me charge très pefante. Le Calife touché de compassion, descendit de cheval, & se mit en devoir de prêter du secours à ce bon vieillard. Celui-ci, qui ne le connoissoit point, vit cependant à la richesse de son habillement que c'étoit une personne de haute considération; il le pria de ne pas entreprendre de lui rendre un service qui ne pourroit le dédommager de la perte qu'il fesoit en gâtant ses habits, qui en effet étoient très-riches. Mais Motassem, charmé de trouver une occasion de soulager un malheureux, lui dit de ne pas s'inquiéter de ses habits; & comme il étoit extrêmement fort, il ne lui fallut qu'un coup de main, pour

enlever la charge qui enfonçoit l'âne Morassemdans le bourbier: il en retira aussembles erecht, 82:

tôt cer animal, aida au paysan à le recharger, & remonta ensuite à cheval.

Le vieillard, pénétré des bontés de ce Prince, s'écria, les larmes aux yeux : Jeune homme , puisse le ciel favoriser vos væux; c'est la grace que je lui demande. Ce paysan fut bien plus étonné, lorsque les gens de Motassem étant arrivés, il reconnut que c'étoit le Calife lui-même qui venoit de lui prêter du fecours si généreusement. Il se prosterna pour lui rendre ses respects; & le Prince ajouta aux bontés qu'il venoir d'avoir pour lui, un présent considérable en argent. Un trait aussi admirable fait plus dignement l'éloge de ce Prince, que toutes les réflexions qu'on pourroit y ajouter.

El-Macin', qui fait toujours le portrait du Prince dont il décrit la vie, dit que Motassem avoit le teint fort blanc, le visage beau, les cheveux blonds, la barbe longue, & la taille médiocre.

On lui donna pour surnom le Huitainier, parceque le nombre de

Morassam. viii. se rencontre dans presque touHégire 1177
tes les circonstances de sa vie. Il
naquit le viii. mois de l'année.
Il sut le viii. de sa race, le viii.
Calise Abbasside. Il monta sur le
trône l'an de l'Hégire huit cent
dix huit. Il alla viii. sois commander sea armées, il regna viii. ans,
viii. mois & viii. jours; il mourut âgé de xlviii. ans; il eut viii.
ensans mâles, & viii. silles; il
laissa dans l'épargne viii. millions

Des huit Princes fils du Calife, il n'y en eut que deux qui parvinrent au trône : favoir Vathek-Billah, & après lui Motavakel.

d'or & quatre-vingts en argent.





# VATHEK-BILLAH-XXVIII. CALIFE.

E Prince s'appelloit Haroun, V. a. r. r. c. comme fon grand-père; mais legite 217-dans la fuite on lui donna le nom de Vathek, auquel il ajouta celui de Billah, qui fignifie, comme on a dit ci devant, Souverain, ou Prince, par la grace de Dieu, ou celui qui s'est conservé par la grace de Dieu. On verra une longue suite de Califes prendre ce surnom.

Vathek-Billah fut proclamé Calife à Samarath, le même jour de la mort de Morassem son père. L'acte de sa proclamation sur envoyé à Bagdet, où le califat lui fut unanimement confirmé. Ce Prince imita l'exemple de Mamon son oncle, par la protection qu'il accorda aux gens de lettres, & par les faveurs dont il combla les savans qui se dissentation de lettres de let

VATHER. tinguerent dans ses Etats. Hégire 227. Ere Chr. 841. Il se livra aussi à la secte des

Il 1e livra auffi a la fecte des Motazales; mais au lieu de fuivre la conduite fage & prudente de Mamon, il perfécuta cruellement tous ceux qui refuferent de foufcrire au fentiment qu'il avoit embraffé.

On a vu que la grande question

Vathek se déclare pour la secte des Motazales.

qui s'agitoit alors, étoit de savoir si l'Alcoran étoit créé ou incréé. C'étoit la dispute à la mode. En . bon Musulman, il falloit croire, ou du-moins dire, que l'Alcoran étoit incréé; tel étoit le fentiment des dévots du Musulmanisme : mais les Motazales foutenant le contraire; & le Calife appuyant avec vivacité leur parti, la plupart des courtifans, & ceux qui avoient des vues fur les graces de la cour, devinrent tous Motazales. Ce changement ne leur couta rien, parcequ'ils avoient pour maxime de ne suivre que les impressions du Souverain.

Le parti contraire étoit cependant le plus nombreux; & ils se soutenoient tous les uns par les autres. Animés par l'indulgence que Mamon avoit eue pour eux, ils déclamoient DES ARABES. 255
hautement contre les Motazales. Il VATERE.
Hégie 217eft vrai que la fermeté de Motassem Ere Chr. 841he avoir un para décourée.

les avoit un peu déroutés; cependant ils ne s'étoient pas déconcertés, comptant bien reprendre crédit fous un nouveau gouvernement. Mais Vathelmit bien voir dès les commencemens de fon regne, qu'il n'y avoit point de fureté à prendre un fentiment contraire à l'opinion qu'il avoit embrasse.

Il se trouva néanmoins de ces gens hardis, lesquels, ou persuadés intimement de la doctrine qu'ils foutennient, ou n'ayant, si l'on veut, d'autre moyen d'acquérit une réputation qu'en se déclarant contre la cour, se firent une gloire de patler haut, & de débiter publiquement des maximes conformes à leur

manière de penser.

Vathek informé de ce qui fe passoit, ne voulut pas d'abord sévir contre cette cabale. Son silence encouragea les réfractaires; il se forma un parti en regle, dans lequel on nomma des chefs que l'on décora du titre de Haféd, c'est à-dire, conservateurs des traditions prophétiques, & dès-là ennemis déclarés des Motazales.

Plusieurs de ces chefs, qui a-ATHEK. Hégire 218. voient des relations à la cour, Ere Chr. 843. entraînerent dans leur parti quel-Il se forme ques-uns des plus considérables des

une ligue

pour le dépo- courtisans; & enfin il se forma une ligue, dans laquelle il ne s'agit de rien moins que de déposer Vathek du califat, & de mettre à sa place un fameux Docteur de leur parti, qui s'appelloit Ahmed-al-Koraï.

Heureusement pour le Calife, les conjurés avoient mis dans leur fecret quelques jeunes gens , qui charmés de représenter dans une affaire de cette importance, eurent l'indiscrétion de laisser transpirer une partie de leur fecret. Le Gouverneur de Bagdet en ayant été informé aussitôt, envoya fur le champ à Samarath avertir le Calife de fe tenir sur ses gardes; & pendant ce tems-là, il prit des mesures assez justes pour s'assurer des auteurs principaux de la conjuration, & entr'autres de Ahmed, qu'il fit arrêter & qu'il envoya à Vathek les fers aux pieds.

Le Calife voyant arriver ce Doc-Le chef de eerte ligue est teur, ne daigna seulement pas lui parler de la conjuration. Il l'en-

uniquement du point de VATH doctrine qui faisoit alors l'objet de Ere Chr. 8416 la contestation. Ahmed voulut s'étendre en longs discours avant que de s'expliquer ouvertement sur sa façon de penser; mais le Calife, qui n'aimoit point le verbiage, l'arrêta dès le commencement, pour lui demander ce qu'il pensoit de l'Alcoran , c'est-à-dire , si ce livre étoit créé ou incréé. Ahmed obligé alors de parler clairement, déclara qu'il ne croiroit jamais que l'Alcoran eût été créé. Le Calife entendant cette réponse, ne fit d'autre réplique que de tirer son sabre & d'abattre la tête du Docteur. Ainsi finit cette conférence, & la conjuration fut à l'instant dissipée.

Une conduire aussi décidée sit faire des réstexions à ceux qui écoient d'une opinion contraire à celle du Calise; & personne ne voulant s'exposer à subir le même traitement qu'Ahmed venoit d'essuyer, on sufpendit pour quelque tems toute altercation en matière de doctrine.

Les Auteurs Arabes ne difent pas que ce Prince air présidé en personne à aucune expédition militaire. Il y

YATHER. eut cependant fous fon regne une Hégire 229. irruption des Musulmans en Sicile, Irruption

où ils s'emparerent de la ville de des Sarrafins Messine qu'ils ravagerent, & d'où em Sicile. ils enleverent un nombre infini d'habitans dont ils firent autant d'esclaves. Mais ces hostilités furent exercées par les Sarrasins d'Afrique, qui reconnoissoient pour Souverain un autre Calife que celui de Bagdet

ou de Samarath.

A l'égard de Vathek, il ne fit Ere Chr. 845. point la guerre à l'Empereur Grec: prisonniers il y eut au-contraire un accommo-Chrétiens & dement entr'eux, par lequel ces deux Princes consentirent de faire un échange de tous ceux qui avoient été faits prisonniers de part & d'autre, dans les dernières guerres.

Cet échange se fit auprès du fleuve Lamésus, à une lieue du chemin de la ville de Tarfe en Cilicie. L'Empereur & le Calife envoyerent chacun leurs prisonniers sous la conduite d'un Officier Général. A mesure que le commissaire du Calife renvoyoit un esclave Chrétien, celui de l'Empereur rendoit un esclave Mahométan; & comme ces prisonniers passoient en même-tems

le pont qui étoit sur le fleuve La- VATH mésus, chacun disoit un mot pour Hégire 230. faire entendre de quelle religion il étoit. Le Chrétien disoit Kyrie eleison, & le Mahoméran Allah. Mais ce mot ne suffisoit pas encore pour que l'esclave Mahométan fût reçu parmi ses compatriotes. Le Calife, toujours entêté de l'opinion des Motazales, avoir charge fon commifsaire de faire faire la profession de foi à chacun des Mahométans qu'on échangeroit contre un esclave Chrétien. Ainsi, indépendamment du mot Allah qui annonçoit le Mahométan, le commissaire du Calife demandoit encore à chacun s'il croyoit que l'Alcoran fût créé ou non. Il y avoit ordre de rejetter tous ceux qui diroient que ce livre étoit incréé, & de ne recevoir que ceux qui, à l'éxemple du Calife & des Motazales, diroient qu'il est créé. Le nombre des Musulmans qui furent délivrés de l'esclavage dans cette conjoncture, se monta à environ quatre mille hommes & fix cens femmes ou enfans.

Depuis cet échange jusqu'à la mort du Calife, qui arriva deux ans 260 HISTOIRE .

YATHIE après, il ne se passa rien de consi-Hégire 3311 dérable dans l'Empire Musulmana-Bre chr. 845. Ce Prince sur attaqué d'une hydropisse qui le conduist au tombeau;

pisse qui le condustra au tombeau; après l'avoir fair languir pendant

fort long-tems.

On affure que cette maladie provenoit des excès que ce Prince avoit faits depuis fa première jeuneffe. Livré aux femmes, au vin, à la bonne chère, il avoit raujours fuivi le déreglement de fes desfirs; & lorsque la jouissance trop fréquente fembloit énerver son goût, il usoit d'artisse pour ranimer ses passions & irriter son appétit.

Cette malheureuse habitude, qui

comment Cette maintenteure naoritude, qui le Califé fut ne pouvoit avoir que des fuites funefguéri de fon aydropiue. tes, ruina effectivement la fanté de

tes, ruina effectivement la santé de ce Prince; & ensin il devint hydropique. Il fallut alors avoir recours à la médecine, & l'on chercha de toutes parts quelqu'un d'assez habile pour rendre la santé à ce Prince. Un habile Médecin de Nischabourg entreprit de le traiter, & il réussit en effet à le tirer d'assaire; mais ce sut par un moyen assez in reussit en entre de propier. Après avoir employé inutilement tous les secrets-de son art,

Il imagina de le guérir par la trans VATREM piration; & comme il falloit qu'elle Hégice 21; piration; & comme il falloit qu'elle Hégice 21; più abondante pour enlever une maladie aussi férieuse, il sit mettre ce Prince dans un four à chaux. Sans doute qu'il cut foin de supputer auparavant le dégré de chaleur qu'il croyoit convenable pour son dessein. Le Calife se trouvant un peu soulagé, le Médecin réitéra le reméde pendant quelques jours; & ensin l'hydropise disparut.

Le Médecin, enchanté de ce sucès; prit la liberté de représenter au Calife que ce n'étoit pas assez d'avoir recouvré la santé, & qu'il falloit s'asservir dans la suite à un régime exact; sans lequel il ne répondoit pas d'une rechute prochaine. Varhek parut extrêmement docile, & fut pendant quelqué rema d'une scrupuleuse exactitude à suivre les ordonnances de son Médecin.

Mais ses anciennes passions se réveillant avec le retour de sa santé, il oublia le régime qu'on lui avoit preserit, & se livra aux mêmes excès qui l'avoient conduit aux portes

• ATRIX. de la mort. Ce qui l'encouragez

Highte 232encore à fuivre fon malheureux pentre Chr. 846chant, fur la confiance qu'il prit

dans les prédictions d'un aftrologue,
qui ayant tiré l'horofcope de ce

Prince felon toutes les regles de
fon art, affura qu'il avoit encore
cinquante ans à vivre.

Mort de

Une promesse aussi flateuse pour un voluptueux fit dispatoître toute idée de régime ; le Calife reprit sa première façon de vivre. Il ne tarda pas à s'en ressentir, & il fallut encore avoir recours au même-reméde qui l'avoit soulagé la première fois. Il s'en trouva d'abord assez bien; mais un jour, après avoir essuyé une violente transpiration, il fut pris de la fievre dans le tems même qu'on le mettoit dans sa litière pour le ramener à son palais. On voulut accélérer la marche pour le transporter au plus vîte dans son appartement; mais on n'eut pas le tems d'y arriver; il perdit subitement la parole & la connoissance, & enfin il expira, après avoir regné environ cinq ans.

El-Macin rapporte un peu diffé-

remment les circonstances des der-VATHI niers instans de ce Prince. Vathek, Ere Chr. 846. dit-il, se voyant près de mourir, récita ce vers d'un Pocte Arabe : La mort est commune à tous ; personne n'en échappe, non plus le Roi que le simple sujet. Il ordonna ensuite qu'on le tirât de son lit, & qu'on l'étendît fur son plancher, sans vouloir même fouffrir qu'on mît un matelas dessous lui. Là, élevant les yeux & les mains vers le ciel, il s'écria : Grand Dieu , dont le regne ne finira jamais, & qui as soumis les Rois & les sujets à la mort, prens pitié d'un pauvre Prince dont le tems est fini.

Selon le même Auteur, Vathek expira peu après, & à l'instant tous les courtisans se retirerent pour aller faire leur cour au Prince qui devoit être fon successeur. Pendant ces mouvemens, le corps de Vathek étant resté seul sans être gardé, une fouine, d'autres disent un lézard, se glissant sous le drap qui le couvroit, alla lui arracher ou lui manger les yeux.

Ce Prince avoit le teint blanc &

R m n. n. animé, la batbe épaille, la physioépine 333-nomie assez agréable, & le regard fort gracieux. Il avoit dans sl'eil droit une tache blanche de forme quarrée, qui étinceloit de seu quand il étoit en colère; on dit qu'alors on ne pouvoit absolument soutenir

fes regards.

Si ce Prince n'eût pas eu la foiblesse de se livrer aux excès qui abrégerent ses jours, il eût pu acquérir autant de gloire que les plus illustres de ses prédécesseurs : car tons les Hittoriens conviennent qu'il avoit beaucoup de talent pour le gouvernement. Il étoit parvenu à établir dans ses Etats une police si exacte, qu'il ne s'y trouvoit plus de mendiant. Il avoit fondé des maifons de retraite pour les vieillards & pour les infirmes; & à l'égard des pauvres qui se portoient bien, il trouva moyen de les faire travailler, & de leur procurer suffisamment dequoi vivre.

Il fut, comme Mamon, le protecteur des sciences & des arts, & donna plusieurs fois des preuves des progrès qu'il y avoit fairs.

Il eut la réputation d'être un ex- VATRIE cellent poète : il ne fut pas légire 231-24 moins habite en musique, & composa beaucoup d'airs qui ont été très-estimés des connoisseurs.

Ce Prince laissa un fils appellé Mothadi, qui parvint dans la suite au califat.





## MOTAVAKEL-BILLAH.

### XXIX. CALIFE.

MOTATAREL UO 1 QUE la plupart des prinlièglie 132. Arc. Chr. 846. rendre auprès de Motavakel, pour le reconnoître Calife immédiatement après la mott de Vathek son frère, il y eut cependant beaucoup de difficultés à essuyer avant de pouvoir rien conclure.

Il fe forme un parti en faveur deMo-

Il s'èleva un parti en faveur de Mothadi, fils de Vathek; & l'on prétendit que le jeune Prince, qui de droit étoit héritier des biens de son père, devoit aussi être héritier du califat. L'opposition de ce parti suspendit pour quelque tems la proclamation de Motavakel; & il y auroit même eu à craindre que l'on n'en sit venu aux armes, si la milice Turque n'est tranché la difficulté, en se déclarant absolument pour Motavakel.

Cette milice, qui venoit d'être Motavarane introduite parmi les Sarrasins depuis Hégire 313 quelques années, étoit devenue si La milice redoutable, qu'elle faisoit presque Turque f'ait toujours pencher la balance du côte reconnoître qu'elle jugeoit à propos de soutenir.

Ces troupes n'agirent cependant point à force ouverre dans cette conjoncture, & tout se passa par la voie

de la négociation.

Vassif, c'est ainsi qu'on nommoit le chef de cette milice, fit convoquer une assemblée des Grands de l'Etat; & après leur avoir exposé différentes raisons qui devoient les déterminer en faveur de Motavakel, il leur représenta par rapport à Mothadi, qu'on avoit toujours regardé comme un deshonneur parmi eux de placer sur le trône un Prince que sa trop grande jeunesse rendoit absolument incapable de remplir les devoirs attachés à la dignité souveraine. Il infista en particulier sur l'indécence qu'il y auroit de voir un enfant faire la prière publique, & s'aquitter des autres fonctions d'Iman ou de souverain Pontife des Musulmans.

Ces remontrances faites avec force Mij

MOTAVAKEL & fans aigreur, ramenerent la plus grande partie des esprits; & enfin toutes les voix se réunirent en faveur de Motavakel, qui fut nommé Calife à Samarath', & ensuite proclamé à Bagder & dans les autres villes principales de l'Etat Mufulman.

Le nouveau Calife avoit des taliégire 131. lens , & même quelques vertus ; mais il eut aussi des défauts essentiels, des vices deshonorans qui éclipserent ses bonnes qualités. Il fur envieux, avare, & même cruel jusqu'à se plaire à inventer des supplices pour tourmenter les malhenrenx.

du Visir A-

Il fut fortifié dans cette infâme inclination, par les maximes pernibou-Giaffar. cieuses de son Visir, qui avoit pour principe que la clémence n'étoit que bassesse, la libéralité une sortife, & la pitié une ridicule foibleffe.

> Ce Visir s'appelloit Abou-Giaffar-Mohammed. C'étoit un homme fort favant, dit El-Macin, & bien verfé dans la grammaire & la poësie; il parloit & écrivoit fort bien ; du reste, ajoute le même Auteur, il

Etoit sot, glorieux, suffisant', impi-Moravart, toyable, sans honneur, avare de Hésire 213fa faveur & de son argent, & n'avoit jamais su obliger personne.

Tel étoit le personnage avec lequel le Calife avoit été en liaison du vivant de son prédécesseur. Lorsqu'il fur monté sur le trône, il le continua dans sa charge de Visir, qu'il avoit exercée sous Vathek. Motavakel avoit cependant sujet d'en être mécontent, pour quelques brouilleries qu'il lui avoit suscitées avec son fière; mais comme il le servoit selon son goût dans les horreurs qu'il imaginoit, il jugea à propos de lui conserver sa dignité.

Ce fur avec ce monstre que le Ilmente Calife raisonnant sur un nouveau un nouveau genre de supplice , conclut à faire pluc parteconstruire un fourneau de fer , gar-quei il périt ni en dedans de pointes de cloux très-aigues ; & là il fassioir enfermer les malheureux dont il vouloir se défaire : on allumoir ensuite au desson qu'il vouloir faire sou moins vit, felon qu'il vouloir faire sou four plus ou moins les victimes de sa cruauté.

Malheureusement pour ce Visir, M iij

MOTAVANEL il fournit au Calife de nouveaux Are Chr. 848. sujets de plaintes, qui lui attire-

rent la plus affreuse disgrace. Motavakel le fit arrêter . & résolut de s'en défaire; mais avant de le faire mourir, il voulut jouir de l'infâme plaisir de le tourmenter par

dégré.

Il le fit d'abord jetter en prison, & mit dans la chambre qui touchoit à celle de ce prisonnier, un certain nombre de personnes qui étoient chargées de faire nuit & jour assez de bruit , pour l'empêcher de prendre aucun repos. On lui fit passer ainsi plusieurs jours, pendant lesquels on eut foin de relever ceux qui étoient confignés pour tourmenter le prisonnier.

Le cruel Calife ordonna enfuite qu'on le laissat tranquille; & le malheureux Visir se dédommagea de son insomnie, en dormant vingtquatre heures de suite : après lesquelles Motavakel l'ayant fait tiret de prison, le fit enfermer dans l'affreux fourneau qu'il avoit imaginé.

Mais ce qu'il y eut encore de plus révoltant dans cette conjonc-

ture, c'est que le Calife poussa la MOTAVER barbarie au point de vouloir être spectateur du supplice de son Visir. Il l'insulta même dans le tems que ce misérable, excédé des douleurs les plus affreuses, lui crioit d'avoir pitic de lui : La pitié n'est qu'une foiblesse ridicule, disoit ce Prince, en faifant allusion aux maximes infâmes que ce malheureux Miniftre débitoit dans le tems de sa faveur.

Un procédé aussi indigne indif- Hégire 235posa vivement les esprits contre le Ere Chr. 840. Calife; peut-être même auroit-on éclaté contre lui, si quelqu'un eût ofé se mettre à la tête des mécon-

tens. Mais, par bonheur pour ce Prince, le Visir étoit généralement détesté; de sorte que, quoique l'on eût horreur des cruautés qu'on venoit d'exercer à son égard , on ne put cependant s'empêcher de convenir qu'il méritoit bien la punition qu'on venoit de lui faire fubir; & insensiblement la tranquillité se remit dans tous les esprits.

Motavakel profita de cette conjoncture pour assurer le califat à grois de ses enfans, dont le pre-M iv

MOTAVAREI mier s'appelloit Montasser, le se-Hegite 25; cond Motaz, & le troisième Mo-Le Calife variad. Il en avoit encore deux aupătiteconnei-tres, savit Motamed & Monassed.

faitreconnoi-tres, favoir Motamed & Mouaffed, res tois de fais fils pour qu'il exclut abfolument de la fue-fes fuccei-feurs, dant qu'à cet égard les choses s'ar-

dant qu'à cet égard les choses s'arrangerent autrement qu'il ne l'avoit prévu. Dès qu'il eut fait cette disposition, il ordonna que l'on prêtat serment de sidélité entre les mains de ses enfans, & il leur donna l'investiture par l'étendard. Montasser eut les provinces de l'Irak, de l'Hégiaz & de l'Yemen, Motaz eut le Khorassan & le pays de Baïa, & Movaïad la Syrie Damasscienne.

Hégire 236. La fin de cette même année & Erc'hr. 870-le commencement de la suivante Il défend les furent employés par le Calife à au combeau donner des preuves de la haine qu'il d'Alb.

portoit aux Alides, & à leurs amis. Il fit publier un édit, par lequel il défendit, fous des peines trèsrigoureuses, les pélerinages qui se faisoient au tombeau d'Ali, gendre du Prophète. Portant ensuite sa haine encore plus loin, il envoya

des ordres dans la plaine de Ker-MOTAVAREE bella, pour que l'on détruisst le Erecha est tombeau de Houssain, fils d'Ali, I sait de qui avoit été inhumé dans cette truire celui plaine, après avoir été tué dans la bataille qui s'y étoit donnée. Ce

plaine, apres avoir ête tue dans la bataille qui s'y étoir donnée. Ce tombeau fut donc abfolument rasé; & afin qu'il n'en restât aucun vestige, il sit passer un canal par l'endroit même où l'on avoit élevé un monument à la mémoire de

Houssain.

Les partisans des Alides ne manquerent pas de débiter quantité de miracles qui se firent alors pour confondre l'impiété du Calise. Il y en a qui disent que lorsque le canal fut sini, on ne put jamais s'en servir pour l'usage auquel le Calise l'avoit destiné. Les eaux y entrerent à la vérité jusqu'à une certaine distance; mais lorsqu'elles arriverent à l'endroit où étoit le tombeau de Houssain, elles s'arrêterent par respect, & il ne fut pas possible de les faire couler plus loin.

D'autres disent que dans ce même-tems, Ali apparut en songe au Calife; & qu'après lui avoir sait les plus viss reproches sur les ou-

MOTAVAKEL trages qu'il faisoit à sa famille, il Hegire 236. lui donna sept coups d'un fouet qu'il tenoit à la main. Le Calife effrayé de cerre vision, la raconta à fon réveil, pour que quelqu'un tâchât de lui en donner l'explication; mais chacun garda le silence. Il fut cependant qu'une personne de sa cour avoit dit à un de ses amis que le fouer dont Ali avoit frappé le Calife, n'étoit autre chose que l'épée que Mahomet lui avoit donnée pour exécuter ses grands exploits, & qu'il pourroit bien arriver quelque malheur au Calife, en punition de l'infulte qu'il venoir de faire à la mémoire de cet illustre Musulman. Ce qui arriva dans la suite vérifia bien cette espece de prédiction. Pendant que ce Prince s'étoit oc-

riègie 237. Fendant que ce Frince se scolt obre che. 84; cupt à févir contre les cendres d'Ali-Révolte en & de Houssain, il venoit de s'élever une sédition en Arménie, à l'occasion des ordres qu'il avoit donnés à Joseph-ebn-Mohammed, en

casion des ordres qu'il avoit donnés à Joseph-ebn-Mohammed, en l'établissant Gouverneur de cette province & de l'Adherbigian, Il l'avoit chargé d'arrêter, en arrivant, un Officier de distinction nomme

Bokrat , qui étoit Patrice ou prin- MOTAVAKEL cipal Seigneur de la province. Les Hégire 2370 autres Patrices, indignés du traitement que l'on faisoit à un de leurs membres principaux, se liguerent avec la famille de Bokrat, & formerent une ligue contre le nouveau Gouverneur. A un certain jour défigné, ils prirent les armes; & s'étant rassemblés auprès d'un château appellé Mushi, qu'on avoit indiqué pour le lieu du rendezvous, ils firent la revue de leur monde, & vinrent en baraille chercher le Gouverneur. Celui-ci, de son côté, qui avoit été averti à propos, s'étoit mis sur la défensive : & se trouvant même assez de troupes pour tenter une action, il marcha fièrement au-devant des rebelles. Cette rencontre fut malheureuse pour Joseph; ses troupes furent taillées en pieces, & lui-même périt fur le champ de baraille.

Motavakel ne fut pas plutôt in- Les révoltés formé de cette nouvelle, qu'il fit font battus promtement partir des troupes, par les Turcscomposées en partie de sa milice Turque, & commandées par Buga, qui étoir un des Officiers principaux

M vi

MOTAVAREL de cette milice. Les rebelles enflés Hiegire 137. Fre Chr. 851. de leurs premiers avantages, fe présenterent à ces nouvelles troupes avec confiance, & s'attendoient d'en venir facilement à bout ; mais ils apprirent à leurs dépens à qui ils avoient affaire. Les Turcs les battirent, les mirent en déroute, & les poursuivirent jusqu'à Téflis, capitale du pays, où ils les assiégerent.

11s font bru-

Cependant, comme les opérales dans I éffis. tions d'un siège ne pouvoient que traîner les choses en longueur, Buga imagina un moyen de réduire cette place, & même de la détruire entièrement, si elle ne venoit pas bientôt à composition. Il sit approcher à une certaine distance de la place des tours de bois, du haut desquelles il réussit à embraser la place. Il employa à cet effet un grand nombre de ses gens, qui étoient exercés depuis long-tems à lancer des brandons allumés. Cette idée eut tout le succès que Buga en pouvoit attendre; les maisons de Téflis n'étant que de bois, prirent feu promtement. Un vent qui s'éleva communiqua l'incendie dans les dissérens quartiers de la ville;

& enfin elle fut entièrement réduite MOTAVALLE en cendres. Il périt dans cette place près de cinquante mille hommes, du nombre desquels furent les rebelles avec leur chef. C'étoit acheter bien cher la défaite d'un parti révolté, dont les efforts réunis n'auroient jamais occasionné tant de dommage, qu'en causa la ruine de cette ville.

Pendant que le Calife portoit le Hégite 2,83 feu dans ses propres Etats , les Grees Et Clin. 8724 méditoient une irruption qui leur pilleur paréufit dans tous les points. Ayant miette. été informés par leurs espions, que Damiette étoit assez alexa gardée , & que même il n'y avoit point alors de troupes reglées en garnison ; ils se préparerent sourdement à y faire une descente ; & dans le tems convenu pour cette expédition , une slotte de trois cens vaisseaux vint subitement se présente devant Damiette lorssqu'on s'y attendoit le moins.

L'effroi s'étant aussirôt répandu dans la place, un grand nombre d'habitans voulurent essayer de se fauver, au moyen d'un petit gué qui se trouvoit au milieu d'un vaste

MOTAVARRI espace d'eau dormante entre la ville Hégire 218. & le port ; mais la précipitation avec laquelle ils se sauvoient leur

avec laquelle ils le fauvoient leur fit perdre la route, & la plus grande partie périt malheureusement dans

ce passage.

Les Grecs étant entrés dans la place fans aucun obstacle, ne penserent qu'à piller & à faire des esclaves; & après l'avoir ravagée pendant plusieurs jours, ils regagnerent leurs vaisseaux avec des richesses immenses. Ils avoient d'abord eu dessein de conserver cette place, & d'y établir une garnison ; mais ne croyant pas qu'il fût possible de rétablir les fortifications avant l'arrivée des troupes Musulmanes, ils aimerent mieux piller la place & la ruiner ensuite, que de s'exposer à soutenir bientôt un siège, qui, selon toutes les apparences, ne pouvoit être que malheureux.

Régire 139. Le Calife, qui étoit violent & Frecht. 833: emporté, dut être bien fenfible à Edits contre une pareille infulte; on ne voit les Chéféiens cependant pas qu'il ait pris alors aucune melure pour fe venger des Grecs. Au-contraire, aufit tranquille dans sa capitale, que s'il ne fut rien

arrivé de difgracieux, il ne penfa MOTAVAKER qu'à faire différens reglemens pour Ere Chr. 8539 la police de ses Etats. Ceux qu'il publia cette année eurent pour objet de mortifier les Chrétiens & les Juifs. Il y avoit déja quelques années qu'il avoit déclaré les uns & les autres incapables de posséder aucune charge de justice ni même de police. Il leur ordonna ensuite de porter de larges ceintures de cuir, les distinguer des Musulmans par cette marque extérieure. Enfin , il leur défendit cette année de se servir de chevaux; il leur permit feulement de se servir de mulets ou d'ânes; mais il ajouta encore une condition, qui fut qu'ils n'auroient jamais d'étriers de fer à leurs montures.

Ces distinctions humiliantes firent autant d'ennemis au Calife, qu'il y avoit de Chrétiens & de Juifs dans son Empire. Ce Prince n'étoit guères plus aimé par ses propres sujers; & on peut même assurer qu'il n'eut jamais à sa cour un véritable ami. La sérocité de son caractère, la bisarrerie de son humeur le rendoient insupportable à

MOTAVAREL CEUX qui par état étoient obligés - Hégire 239: de vivre avec lui. On risquoit tou-Ere Chr. 833; jours pour sa vie , dans les parries où il sembloit qu'on n'auroit dû avoir d'autre objet que de se divertir.

Exemple de Un Auteur rapporte que souvent, la férocité du lorsqu'il étoit en débauche avec ses Calife.

courtifans, il faifoit lâcher un lion dans la falle du festin, afin de jouir de l'effroi des convives. D'autres fois, il faisoit couler des serpens fous la table ; ou bien , il cassoit des pots, dans lesquels il y avoit des scorpions, & autres bêtes venimeuses : tels étoient les indignes amusemens de cet insensé Calife. Ce Prince bisarre défendoit de plus, sous peine de la vie, que qui que ce soit se dérangeat de sa place; de forte qu'il falloit tranquillement risquer d'être mordu par ces animaux venimeux. Il est vrai qu'il remédioit au mal à l'instant . & qu'au moyen d'une thériaque excellente dont il favoit la composition, il ne manquoit aucune bleffure, quelque venimeuse qu'elle pût être. C'étoit un amusement pour lui de faire des malades, afin d'avoir

le plaisir de leur procurer une promHégire 240,
Ere Chr. 854.

Ce Prince farouche fembloit Sa conduite prendre de jour en jour de nouvel- fon his.

les mesures pour se faire détester. Il ne sut pas même se faire un ami dans la personne de son propre sils; & il l'éleva de saçon, qu'il réussit à éteindre dans son cœur les sentimens que la nature inspira toujours pour ceux de qui l'on tient la vie.

Il mettoit ce jeune Prince dans presque toutes ses parties de débauche. Il le faisoit boire jusqu'à perdre la raison: alors il se plaisoit à le battre, asin de le mettre en fureur. Il se fâchoit ensuite des grossièretés que le vin & la colète lui faisoient dire; & c'étoit un nouveau sujet pour le maltraiter. On verra bientôt les suites malheureuses de cette singulière éducation.

Tant de travers ne pouvoient Indignation manquer d'exciter de toutes parts contrec Cales plus violens murmures. Par-t-out life. on parloit du Calife comme d'un monstre qu'on ne devoit pas fouffrir plus long-tems sur la terre. Ceux

Motavarez même, qui par la douceur naturelle Hégire 149. Ere Chr. 814. de leur caractère, étoient absolument éloignés de toute voie sanguinaire, écoutoient tranquillement les projets parricides qu'on formoit contre ce Prince : sa mort étoit donc l'obiet des vœux de la nation. Les uns n'auroient pas mieux demandé que de prêter leur ministère pour satisfaire les peuples; les autres, plus modérés, se contentoient de s'adresfer à la divine Providence, pour la supplier de débarrasser au plutôt le monde d'un Prince , dont toutes les actions ne tendoient qu'à deshonorer le trône & l'humanité.

On lui donne foupçon d'une conju-

Les différentes plaintes qu'on formoit assez hautement contre le Calife pouvoient enfin aboutir à une conspiration; mais il n'y en avoit point encore de formée. Cependant, un des esclaves de ce Prince ayant entendu parler très-mal de son maître par quelques Officiers de confidération, imagina qu'il y avoit un complot tramé contre lui, & il courut aussitôt l'avertir de se tenir sur fes gardes.

Motavakel, fans daigner faire les informations nécessaires en pareil cas,

résolut de prévenir les conjurés. Il ne MOTAVARTE favoit cependant pas qui ce pouvoit Hégire 240. être;mais perfuade qu'en facrifiant un certain nombre des Seigneurs de sa cour, ce seroit un moyen fûr pour

contenir les autres, il communiqua ses idées à quelques-uns de ses esclaves favoris, qui étoient les ministres ordinaires de ses cruautés, & il concerta avec eux le projét sanglant qu'il devoit exécuter.

Ces arrangemens pris , il invita comment il les plus grands Seigneurs, & les la prévient.

Officiers principaux de son Etat, à une sète magnifique, qui devoit se terminer, felon l'usage, par un très - grand repas. On se rendit 2 l'invitation du Prince, & la fête fut solennisée avec une pompe vraiment royale. A l'égard du repas, soit que la plupart des Officiers & des courtifans se doutassent de quelque sinistre dessein de la part du Canfe, soit qu'ils ne voulussent pas courir les risques d'être blessés par les bêtes venimeuses qu'il faisoit répandre dans les falles, lorsqu'il commençoit à être pris de vin , il y en eut un grand nombre qui, fous différens prétextes , ne se trouverent pas au festin.

MOTAVAREI Cette prudente précaution leur Hégite 240. Br. Chr. 8544 Jauva la vie ; car il ne s'agissoit point dans ce repas d'effrayer les convives

par la vue de quelque animal féroce, ou de bêtes venimeuses : l'objet du Prince étoit d'immoler à ses soupçons ceux qu'il avoit invités au festin. En effet, tous ceux qui eurent le malheur d'y assister furent impitoyablement égorgés. Ce fut le Calife lui-même qui commença cette sanglante exécution. S'étant levé assez brusquement pendant le cours du repas, il tira fon cimeterre, & abattit les têtes des Seigneurs qui fe trouverent fous fa main. A l'inftant, ceux qu'il avoit choisis pour le seconder dans ses fureurs, mirent le fabre à la main . & massacrerent le reste des convives. Il y en eut quelques - uns qui échapperent d'abord'à cette boucherie, en se sauvant dans les appartemens; mais ils y furent bientôt poursuivis, & on ne leur fit aucun quartier. Motavakel, transporté par sa fu-

Motavakel, transporte par la tureur brutale, alla lui-même dans les appartemens les plus reculés, pour voir si personne ne lui étoit échappé. Un de ses domestiques favoris, qui gardoit un des apparte-MOTATARES mens, fur fort allarmé, lorsqu'il Hégite 240vit arriver ce Prince la fureur dans les yeux & l'épée fanglante à la main. Ce domestique étoit assez connu du Calife, pour n'en avoir rien à craindre ; mais l'appréhension d'être pris pour un autre par un furieux qui dans ses accès ne se connoissoit pas lui-même, le jetta dans de vives allarmes. Le Calife s'écria en entrant : Je viens de tuer tels & tels, le reste ne m'échappera pas. Cela va fort bien, Seigneur, répondit ce domestique; mais il faut que vous & moi demeurions en vie.

Ce Prince, quoiqu'encore dans l'accès de son emportement, tut cependant frappé de cette réponse: il ne put même s'empêcher d'en sourire: & ayant ensin reconnu son domestique, il remit son cimeterre dans le foureau, & s'entretint tranquillement avec lui sur les événemens de cette funeste journée. Celui-ci en prévit toutes les suites; mais il se donna bien de garde de s'en expliquer, de crainte de rallumer la colère de ce furieux.

Le malheureux regne de Mota-

MOTAVAREL vakel ne fut pas seulement remarliégire 241- quable par les excès, les folies, prodiger prodiger arrivés ndis-mens semblerent aussi se déclarer semblement contre les Sarrasins: & en effet, il l'EmpireMu-artiva presque dans ce même tems

and des événemens si extraordinaires & fi affligeans, que le regne de ce Calife sur appellé le regne des prodiges & des fitaux de la colère cèleste.

Il y eut en Perse, en Syrie, dans le Khoraffan & dans l'Arabie heureuse des tremblemens de terre épouvantables. Il s'ouvrit des abîmes affreux, qui engloutirent des places entières, & firent périr une multitude infinie de Musulmans. Bagdet fut aussi ébranlée; mais ce ne fut rien, en comparaison de ce qui arrriva à Laodicée. Cette ville, dit El-Macin, fut entièrement bouleversée : il n'y eut pas une maison qui restât entière; & d'un grand nombre d'habitans qui demeuroient dans cette ville & aux environs, il n'y en cut qu'un très-petit nombre qui échappa au défastre général.

Selon le même Auteur, les sources de la Mecque tarirent presque

entièrement; & l'eau y devint si MOTAVARRE rare, qu'on la vendit jusqu'à cent Hégire 242dragmes la voie. Antioche ressenti

aussi les mêmes fléaux que les autres places Mufulmanes : il y eut un tremblement de terre qui tua quantité de monde, & qui fit trembler cinq cens maisons, & quatre-vingtdix tours des murailles de la ville. Une montagne appellée la Roche se brisa en pieces, & tomba dans la mer, qui bouillonna à l'instant, & il s'en éleva une fumée noire, épaisse & d'une odeur insupportable. Dans un autre endroit, une rivière se perdit tout-à-coup, sans qu'il fût possible de découvrir par où elle s'étoit écoulée. Vers ce même tems, les eaux du Tigre devintent d'un jaune couleur d'or ; puis trois jours après, elles parurent couleur de sang. Le tonnère, les éclairs, les rempêtes éclaterent de toutes parts; & il y eut même des ouragans si furieux, qu'ils déracinerent des arbres entiers, & les transporterent fort loin dans la campa-

Des secousses aussi violentes jetterent la consternation dans tous

gne.

MOTAVAREL les esprits. On ne savoit où fixes Hégire 243. sa demeure pour être tranquille, Le Calife fe & on fut long-tems dans des craintes continuelles de voir quelque venir derneu-ner à Dainas. nouveau bouleversement. On ne dit point si'ce fut pour cette raison que le Calife changea de domicile. Ce qui est certain, c'est que l'an de l'Hégire deux cent quarante-trois il partit de Samarath pour se rendre à Damas, où il s'accoutuma si bien, que l'année suivante il prit la résolution d'y fixer sa demeure. Il donna des ordres pour y faire bâtir, &

l'épargne. On travailloit avec la plus grande Hégire 144. Ere Chr. 858. vivacité à fatisfaire aux ordres du

Calife, lorsqu'un événement lui fit tout-à-coup changer de résolution. Le peu d'attention qu'il avoit à faire payer exactement la folde à fa milice Turque, occasionna beaucoup de bruit de la part de ces troupes; & il s'éleva différens murmures sur les dépenses inutiles que l'on faisoir en bâtimens, tandis qu'on faisoit languir les soldats pour leur paye.

pour y transporter les trésors de

Le Calife, qui n'avoit de confiance

fiance que dans cette milice, alla au-Motavare devant des plaintes, & donna des ordres affez promtement pour faire tomber tous les bruits; mais soit qu'il cût fait résexion aux reproches qu'on lui faisoit de ses dépenses, soit par inconstance naturelle, il quitta peu après le séjour de Damas, & retourna dans sa ville de Samarath.

Les mêmes fléaux qui avoient Hégire 145; affligé l'Empire Musulman les an-Erecht. 879. nées précédentes, se firent encore fentir dans le cours de cette année. Il y eut des tremblemens de terre aussi violens, qui ruinerent des villes entières, & qui firent périr plus de cent mille habitans dans la Syrie, la Perse, le Khorassan & l'Yé-

Mais tandis que l'Empire Musulman étoit désolé par ces funestes événemens, la brutalité du Calife, toujours la même, étoit un autre sléau non moins redoutable, surtout depuis les soupçons qu'on lui avoit donnés contre les Seigneurs de sa cour. Loin de chercher à ramener les esprits par une conduite plus modérée, il suivit toujours les Tome III.

men.

MOTAVAKEL emportemens de son humeur; & s'il Hégire 246 eut quelqu'attention fur lui-même, re Chr. 859. ce fut pour se précautionner contre les complots qui pouvoient se former contre la personne.

fon Vitir.

Il consulta un jour à ce sujet du Calife avec Fatah, fon Visir & son favori. Ce Ministre étant entré dans l'appartement du Calife, vit que ce Prince tenoit à la main une épée magnifiquement ornée qu'il sembloit considérer avec plaisir. Le Visir sit l'éloge de la beauté & du travail de cette épée, qui en effet devoit être d'un goût exquis, puisqu'elle avoit couté dix mille écus au Calife. Il demanda enfuite à ce Prince ce qu'il avoit dessein de faire de cette épée. Je voudrois, répondit Motavakel, trouver parmi mes Turcs un homme fur la fidélité & la valeur duquel je pusse compter : je lui ferois présent de cette épée, & je le chargerois de veiller à la garde de ma personne.

Bagher, Officier Turc, étant en-Il charge tré alors par hasard dans l'apparte-Bagher de la ment du Calife, Fatah dit à ce Prinde la person-ce : Voici Bagher qui s'avance ; c'est ne. le plus digne & le plus brave des

Turcs que vous avez à votre service :

je suis persuade que ce présent seroit MOTAVAREL parfaitement entre ses mains. Motava- Hegire 145. kel aussitôt ordonna à Bagher d'approcher, & lui mit entre les mains ce riche présent, en lui recommandant de veiller de près sur tous ceux qui approchoient de sa personne. Il lui donna en même-tems des appointemens considérables, & le mit en situation de soutenir avec dignité la charge dont il l'honoroit.

On verra dans peu l'usage que fit Bagher de la confiance & du présent

de ce Prince. Ce n'étoit pas sans raison que Hégire 246. Motavakel prenoit des mesures pour Ere Chr., 860. sa conservation. Il savoit bien qu'on Sujet de mécontentemurmuroit de toutes parts contre ment donné sa conduite, & il ne falloit qu'un au Vassis. moment pour exciter les plus grandes révolutions. Cependant, malgré ses précautions, il sembloit lui-même tout préparer pour sa perte. Tandis que ce Prince affectoit d'élever un simple Officier Turc, & de l'honorer de toute sa confiance, il fut assez imprudent pour mécontenter Vallif, qui étoit, comme on a dit le Commandant en chef de toute la milice Turque. Nij

Ce Calife lui avoit fait présent de Hégise 246. Plusieurs domaines dans l'Irak Perfienne. Fatah ayant paru en avoir envie, Moravakel les retira des mains de Vassif pour les lui donner. Cette affaire eut des suites; car, soit que le Prince n'eût pas penfé à dédommager celui qu'il dépouilloit, soit que Vassif fût attaché à ses domaines, il conserva contre le Calife un vif ressentiment, qu'il fit éclater lorsque l'occasion lui parut favorable.

are les Grecs.

Tous ces sujets de mécontentement furent un peu suspendus par la guerre que l'on fit aux Grecs. Les troupes Musulmanes firent irruption sur les terres de l'Empereur d'Orient, d'où ils enleverent un butin considérable, & soixante & dix mille Chrétiens qu'ils mirent en esclavage. Les Sarrasins attaquerent aussi les Grecs du côté de la mer . & les battirent avec autant d'avantage, que les troupes de terre en avoient eu sur eux. Cette campagne se termina par un échange que l'on fit des prisonniers de part & d'autre.

Ce fut au retour de cette cam-

pagne, & dès le commencement MOTAVANES de l'an deux cent quarante-sept de Hégire 247. l'Hégire, que l'on prit enfin la ré- conspiration folution de délivrer l'Empire Mu-formée par Montailer & fulman d'un Prince, dont le gou-le Commande vernement étoit devenu depuis long-dant des tems un joug infupportable, nonseulement aux peuples; mais aux

Grands mêmes de fa cour, & en particulier à ses propres enfans.

Ce Calife ayant donc toujours continué de maltraiter son fils, au milieu des parties de débauche dans lesqueiles il l'obligeoit de se trouver, le jeune Prince conçut une telle aversion pour son père, qu'il ne prit pas beaucoup de mesures pour cacher ses sentimens. Motavakel en ayant été informé, ne pensa pas non plus à ramener l'esprit de ce Prince. Au - contraire, il le traita encore plus mal qu'il n'avoit fair jusqu'alors; & au-lieu de l'appeller Montaffer, qui étoit fon veritable nom, il lui donna le furnom de Monthader, c'est-à-dire, qui souhaite la mort de son père. Ce sobriquet répété à tout propos devint si fatiguant pour le jeune Prince, qu'il prit enfin le parti de le mériter, cout-à-fait.

MOTAVAREL Il fut confirmé dans cette résoluliègire 247, tion par le Commandant de la milice Turque, qui conservant toujours un vis ressenting du tort
que le Calife lui avoit fait, en retirant les domaines qu'il lui avoit
donnés, méditoit depuis ce tems-là
d'en tirer vengeance. Il eut à ce
sujet une consérence avec Montasfer, qui fermant les oreilles à la
voix de la nature & du sang, eut

voix de la nature & du sang, eut la barbarie de consentir à l'assassinat de son roi & de son père. Ce double parricide ne lui couta rien: il y avoit long-tems que le mauvais exemple l'avoit accoutumé au crime.

Ce fils dénaturé écouta donc les propositions du Commandant de la milice Turque, & il consentir que cet Officier se servit de sa troupe, pour exécuter le coup qu'il projetoit. Le Commandant en ayant conféré ensuite avec les autres Officiers Turcs, chacun s'offrit pour cette expédition; & l'on convint de choissir le premier jour que le Calife servit en débauche. Bagher, que nous avons vu favorisé du Calife, & qui étoit spécialement chargé de veiller

à la sureté de ce Prince, fut nom-Moravarate, mé pour porter le premier coup; & Hégie au ce sur pour exécuter un pareil for-fait, qu'il tira du foureau, pour la première sois, cette riche épée dont Motavakel lui avoit fait préfent.

Les conjurés, en prenant le premier jour de débauche pour faire
leur coup, ne rifquoient pas de
longs délais; car le Calife n'étoit
pas long - tems fans former de ces
fortes de parties. Ce Prince ayant
donc inviré fes convives ordinaires
à un grand festin, on prit ce tems
pour l'assaffiner. On le laissaffa mettre bien en train avec ses compagnons de débauche; & vers la fin
du repas, Bagher & les Turcs de
sa suite entrerent dans la falle l'épée
nue à la main.

Celui des convives qui les apperçur le premier , crut que cela fe faisoit par ordre du Calife, & qu'on alloit voir quelque jeu sanglant de l'imagination de ce Prince; & comme ce spectacle paroissoit d'abord moins effrayant, que de voir entrer des bêtes farouches, contre lesquelles il n'étoit pas aisé de se déMOTAVARII fendre, ce même convive dit en digite 147. plaisantant: Ce n'est point aujour-le Chr. 861. d'hui la journée des lions, des serpens, ni des scorpions; c'est celle des épées.

Le Calife, qui n'avoit pas vu les Turcs, parcequ'il étoit adossé à l'endroit par lequel ils étoient entrés, dit à celui qui venoit de parler:

Que veux-tu dire, des épées l' Il n'en dit pas davantage; car Bagher & les autres Turcs se jettant sur lui, le massacrent impitoyablement, & avec lui tous ceux qui voulurent

faire résistance.

Fatah son Visir, qui étoit alors auprès de lui, voulut tenter de le désendre; mais la partie étoit trop sorte, pout pouvoir réussir. Il se jetta cependant à travers les épées, en criant : O Motavakel, je ne veux point vivre après vous 1 Un Ture le satissit à l'instant, en lui passant son

épée au travers du corps.

Le bouffon du Calife, qui étoit aussi à ce repas, s'étoit levé de table dès qu'il avoit vu les épées, & il s'étoit caché dessous une estrade, d'où il pouvoit voir tout ce qui se passion. Estrayé du massacre de Fatah, & de ceux qui avoient voulu.

défendre le Calife, il hasarda ce- MOTAVARRE, pendant de sortir de l'endroit où il Hégire 1472 s'étoit réfugié; & prenant le con-

setoit retugie; & prenant le contraire de ce qu'avoit dit le Visir; il s'écria: O Motavakel, je ferai fore aise de vivre après vous! Il se tira ainsi des mains des meurtriers. Peuttre aussi que la vie on la mort d'un tel personnage leur parut ne pas mé-

riter beaucoup d'attention.

Immédiatement après ce massacre, Montasser eut l'indignité d'entrer dans la salle où son père venoit d'être all'assiné. Comme on avoit haché en pieces le corps de ce malheureux Calife . Montasser voulut savoir combien on avoit trouvé de morceaux du corps de ce Prince. Un des esclaves lui ayant répondu qu'il y en avoit six : Cherchez bien , répliqua Montasser; car il doit y en avoir sept. On obeit fur le champ; & on trouva en effet un des doigts. qui faisoit ce septiéme quartier dont ce parricide étoit en peine, parceque, disoit - il, Motavakel avoit raconté, que dans le songe où il avoit cru voir Ali , il en avoit recusept coups de fouet, ce qui défignoit , felon lui , que le Calife Motavazzi feroit massacré en sept quartiers.

Hégire 147

Cet insame particide voulut donc

Faire passer l'assassimate de son père

pour un châtiment du ciel, qui

vengeoit la mémoire d'Ali, en pu
nissant le Calife d'avoir en la har
diesse d'insulter ce gendre du Pro
phéte, en interdisant les pélerina-

fils, dans la plaine de Kerbella.
Telle fut la fin malheureuse de Motavakel, Prince qui ne se sit connostre que par sa bisarrerie & sa sérocité. On prétend néanmoins qu'il étoit né avec un caractère tout différent, & que ce sur la passion qu'il eut pour le vin, qui ruina absolument les bonnes dispe-

ges qu'on faisoit à son tombeau, & en faisant ruiner le monument qu'on avoit élevé à Houssain, son

Ce Prince laissa cinq enfans, savoir, Montasser & Motaz qui parvintent au trône; mais ils regnerent fort peu de tems: Mouaïad qui ne sut point Calife; Motamed qui regna, quoiqu'exclus de la succession au trône; & Mouassec, qui ne regna point; mais dont les enfans parvinrent à la couronne.

sitions qu'il avoit recues de la nature.

Les arts & les sciences se soutin- MOTAVANEL rent assez bien sous le regne de Hégire 247. Motavakel. Ce n'est pas qu'il ait eu l'honneur de les protéger; mais il laissa les savans pour ce qu'ils étoient, sans les poursuivre ni les favoriser; de sorte que les établisfemens que ses prédécesseurs avoient faits étant suffisans pour le progrès des études, les lettres furent toujours cultivées dans l'Empire Sarrafin. Il est vrai que les savans n'eurent point d'accès auprès du trône; mais le Prince qui l'occupoit ne méritoit pas d'être en commerce avec eux.

Il y eut pourtant un homme cé-Eveurde lébre par l'étendue de ses connois Bachtishua auptei du Calife. Mais il étoit d'une profession qui le rendoit nécessaire à un Prince débauché, qui avoit besoin que l'on travaillât souvent au rétablissement de sa fanté. Ce savant étoit un Médecin appellé Bachtishua, dont le père, nommé Gabriel Bachtishua, avoit exercé la même profession sous quelques Califes précédens.

Motavakel admit ce Médecin dans

Moravant fa plus grande familiarité. Il aimoît Hégire 147 à caufer avec lui , à caufe de fon Jac Cha-861 humeur enjouée qui lui fourniffoir toujours des faillies affez plaifantes.

toujours des faillies affez plaisantes. Il y en avoit même quelquefois d'un peu piquantes, dont le Calife vouloit bien ne pas se formaliser. On raconte, par exemple, que Bachtishua étant un jour allé rendre ses devoirs au Calife, ce Prince voulant causer un peu long-tems, le fit asseoir auprès de lui, & se mit à l'entretenir. Pendant la conversation, le Calife ayant remarqué que la frange qui bordoit le devant de la robe du Médecin, étoit un peu découfue par le haut, il s'amusa, en causant toujours avec lui, de découdre tout le reste jusqu'à la ceinture. Lorfqu'il eut fini de parler sur ce qui faisoit le sujet de la conversation, il lui demanda en plaifantant, comment on pouvoit reconnoître qu'un homme fût à un dégré de folie assez fort, pour qu'il fût besoin de l'attacher. C'est, par exemple, répliqua aussitôt le Docteur en riant, s'il déchiroit la robe de son Médecin jusqu'à la ceinture. Le Calife, loin de trouver mauvais

ta liberré du Docteur, éclata de rire Motavarré à cette repartie, & il le congédia Hégire 247en lui faifant préfent d'une robe fort belle, & d'une fomme d'ar-

gent.

Un procédé aussi noble & aussi généreux suffiroir sans doure pour faire l'éloge de la bonté & de l'humanité d'un Prince qui se met luimême dans l'obligation de passer lus suffirment subordonnés, lorsqu'il a la foiblesse de leur accorder une trop grande familiarité; mais par rapport à Motavakel, l'indulgence qu'il avoit pour ses amis familiers, & en particulier pour son Médecin, étoit bien plutôt l'esser de la bisarrerie de fon humeur, que de la bonté de son caractère.

Je n'en citerai d'autre exemple Diffrace de que la conduite qu'il tint dans une en Médecia. autre circonftance, où ce même Médecia répondant comme il le devoit à l'honneur que lui faifoit fon Souverain, tomba cependant tout d'un

coup dans la plus affreuse disgrace. Motavakel ayant un jour envoyédire à ce Médecin qu'il iroit lui demander à dîner, & qu'il méne-

MOTAVAKEL TOIT avec lui un certain nombre de Hégire 247: Seigneurs, Bachtishua fit préparet

un dîner convenable pour de tels hôtes, & les servit avec une magnificence furprenante. Il fit parer ses appartemens de tout ce qu'il avoit de plus riche; l'or, l'argent brilloient de toutes parts, & la vaisfelle qu'on mit sur la table étoit sur-tout d'une beauté & d'un travail admirables.

Le Calife parut prendre beaucoup de plaisir à la réception que lui sit ce Médecin; mais en sorrant de chez lui, il envoya mettre le scellé dans sa maison. Peu après tout sut exposé en vente, & il s'empara de l'argent qu'on en retira. Ce malheureux Docteur, qui se croyoit si intimement chéri de son Souverain, perdit ainsi dans un moment toute fa fortune, & le chagrin qu'il en eut le conduisit promtement rombeau.

L'étoit le troisième Médecin de ce nom qui servoit sous les Califes Abbassides. Il étoit Chrétien & avoit rendu de grands fervices à ceux de fa Religion dans le tems de sa faveur. Il avoit été :

ausi bien que ses prédécesseurs, fort MOTAVARIE utile à ceux des Califes qui avoient légire 247-aimé les sciences; car ce sut à leurs travaux que les Sarrasses furent redevables de quantité d'Auteurs Grecs & Latins qu'ils traduisirent en Arabe.





# MONTASSER-BILLAH

## XXX. CALIFE.

MONTASSER

E lendemain de l'affaffinat de Hégire 147EE Chr. 861Let Turcs
ficiets Turcs s'étant affemblés, prosarogentie clamerent Calife Montaffer fils de 
droit de proce Prince. Son regne fut très-court, clamer les Califie bien que fa vie. Un parricide auffi exécrable ne méritoit pas

Avant d'entrer dans le détail de ce qui fe passa sous le califat de ce Prince, j'ai cru qu'il étoit à propos de faire quelques réflexions sur la manière dont il sut élevé au trône. Ce ne surent point les naturels du pays qui lui déférerent la couronne. Des étrangers s'arrogerent le privilége de donner un Souverain à l'Empire Musulman. Ce sur, comme je viens de le dire, la milice Turque qui le proclama Calife: la

de jouir long-tems de la lumière.

même chose étoit arrivée à l'éléva-MONTASSER tion de Motavakel.

Ere Chr. 8619

Cette entreprise si contraire aux droits de la nation, fut une suite de la trop grande autorité que les Califes avoient accordée à cette milice. Motassem fut le premier qui appella les Turcs à son service; & il les prit si fort en affection, qu'il quitta le séjour de Bagdet, où ils s'étoient rendus infupportables par leurs infolences, & fonda la ville de Samarath, pour y vivre tranquillement avec sa milice favorite.

Ces Turcs acquirent encore plus de crédit sous les Califes suivans, & principalement fous Motavakel, qui leur confia la garde de fa perfonne, fans faire réflexion que par cette conduite il faisoit insulte à la Nation Arabe, en donnant à des étrangers un emploi aussi important.

L'immenfe crédit que leur donna une distinction si honorable, altéra insensiblement l'autorité des Califes; & fut cause des disgraces qu'éprouverent les Abbassides. Les Turcs avilirent la dignité califale, & l'ilof Histoire

MONTASSEA Îustre maison des Abbassides devint
Hégire 147: le jouet de leurs caprices & de leurs
sinctères. On les verta bientôt déposer des Souverains à leur gré,
pour faire passer la couronne à des
Princes qu'ils croyoient leur être
foumis. La puissance, la fortune,
la liberté, la vie même des Califes,
tout fut entre leurs mains; & pour
tout dire en un mot, ils devinrent
dans l'Empire Musulman ce qu'avoient été les Maires du palais dans
les premiers siécles de la Monarchie

Françoise. Telle fut la source de la décadence de la puissance temporelle des Califes Abbassides. Il est vrai qu'au bout de quelque tems ces Princes. fecouerent le joug, & se rendirent maîtres absolus dans leur Empire; mais les Turcs se ranimant par le fouvenir des fuccès de leurs premières entreprises, firent dans fuite de nouvelles tentatives, au moyen desquelles ils ruinerent insensiblement l'autorité des Abbassides, pour la faire passer dans leur nation, & ils réduisirent enfin le califat à une simple dignité pontisicale, c'est-à-dire, à très-peu de chofe.

Dès le lendemain de la proclama- MONTASSEN tion de Montasser, les Turcs con- Hégite 1470voquerent l'assemblée de ceux de leur nation, & délibérerent fur les af-qu'ils prenfaires de l'Etat, comme si ce soin les maintenir eût regardés. Un des plus considérables d'entr'eux prenant la parole, leur représenta qu'il y avoit beaucoup de réflexions à faire sur ce qui venoit de se passer. « Nous avons » ôté le trône & la vie à Motava-" kel, leur dit-il: nous venons de » proclamer fon fils; le peuple le " croit coupable, & le regarde com-» me complice de la mort de fon » père. Ce Prince sera immanqua-"blement odieux à ses sujets; nous » le ferons aussi, parceque nous .» avons fait connoître à la nation. " nos forces, notre crédit & l'auto-» rité dont nous nous sommes em-» parés. Pourrions - nous prudem-» ment ne rien craindre après un » tel éclat ? Plus nous fommes de-" venus redoutables, plus aussi nous » sommes devenus odieux. » nous si le Prince que nous avons » mis fur le trône ne voudra pas » détruire le foupçon que l'on a oconçu contre lui, d'avoir trempé,

MONTASSER » dans le meurtre de son père; un Hégire 247. » remords peut lui inspirer le desir » de venger cette mort, afin de pa-» roître innocent aux yeux de sa nation. Mais supposons que ce » motif ne soit pas assez puissant » fur lui; qui nous assurera que " Montasser, jaloux de notre puis-» sance, & craignant pour sa vie ou » pour fon trône, ne travaillera pas » seulement à nous abaisser, mais » même à nous détruire? N'en dou-» tez pas, les Arabes sont en état » de lui donner d'excellens conseils » à cet égard : ils lui feront pren-» dre de justes mesures pour le suc-» cès de ses desseins. On méditera " de nous perdre; toute la nation » s'armera contre nous; & comment » pourrions-nous faire pour ne pas » fuccomber dans de pareilles con-» jonctures? D'ailleurs, en supposant " que Montasser ne veuille ou n'ose » pas s'engager à suivre les conseils " que les Arabes font en état de » lui donner, que n'avez-vous pas à » craindre de ses deux frères appellés » après lui à la fuccession au trône ? » Ĉes Princes n'ont eu aucune part zà la mort de Motavakel, ni à la

complicité de leur frère Montal-Montal-Recht. Ser. Doutez-vous que li ces deux Heine son Princes montent un jour sur le rrône, il ne leur prenne envie de venger le fang de leur père?

Quand même ils ne le feroient pas, n'auront-ils pas sujet de nous craindre, & ne chercheront - ils pas à casser notre milice? Pour moi, ajouta cet Officier en finissant, je pense que si nous faisons trembler les Califes, nous avons pour le moins autant de raisons pour les craindre.

Toute l'assemblée sur frappée de ce discours; mais comme on n'y exposoit que des craintes & des difficultés, Bagher prenant la parole, pria cet Officier de vouloir bien dire ce qu'il croyoit qu'on dût faire pour prévenir les inconvéniens qu'il prévoyoit de la part du Calife & de fes frères.

Il n'y a qu'un parti à prendre, tépliqua l'Officier: il faut obliger Montasser à exclure ses deux frères de la succession au califat; sans cela vous serez exposés à des craintes continuelles. Au-contraire, se le Calife y confent, nous serons toujours les maîtres dans l'Empire. MONTASSER

En conféquence de cette délibé-Hégite 247: ration, les chefs Turcs allerent trou-Ils obligent ver le Calife, & lui proposerent de les deux frè-rompre solennellement les arrangeres de Mon-tasser à re- mens que Motavakel avoit faits en noncer au Ca- faveur de ses frères au sujet de la fuccession au trône; & ils le flaterent de reconnoître son fils pour son successeur, & de lui faire prêter serment de fidélité.

> Cette proposition causa une surprise extrême au Calife. Il reconnut alors qu'il s'étoit rendu esclave des Turcs, & qu'ils ne mettroient bientôt plus de bornes à leurs prétentions. Ce Prince n'osa pas cependant faire trop appercevoir ce qu'il pensoit de leur procédé; mais comme l'affaire qu'ils proposoient étoit d'une grande importance, il demanda un jour pour se déterminer.

Montasser, après avoir fait bien des réflexions, fit venir ses deux frères : Princes, leur dit-il d'un air pénétré de la plus vive douleur, c'est malgré moi que je vous apprens qu'il faut renoncer à ma succession, & abdiquer tous vos droits. Ne croyez pas que je sois l'auteur de cette injustice, & que je sois flaté de voir assurer le trône à mon

fils qui n'est encore qu'un enfant; je MONTASSER fens bien que je ne vivrai pas assez Erecht. 861. long-tems pour le voir parvenir à l'âge

long-tems pour le voir parvenir à l'âge convenable pour porter une couronne s mais les Turcs, dont vous connoisse. les forces, la puissance & la hauteur, me forcent à vous demander cette abdication. En la resusant, ni vous ni moi ne sommes assurés de notre vie; consultez - vous sur le parti que vous

croyez devoir prendre.

Les deux Princes, aussi étonnés que leur frère de l'infolent procédé des Turcs, furent quelque tems fans rien répondre. Revenus de leur première surprise, ils conférerent sur ce qu'on exigeoit d'eux; & enfin, tout bien considéré, voyant que toute la force résidoit dans la milice Turque, ils crurent devoir céder au tems; & pour mettre leur vie à couvert, ils signerent une abdication pure & simple de tous les droits qu'ils avoient au califat après Montasier. Cette cession parut tranquilliser les esprits; les Turcs satisfaits ne firent aucuns mouvemens.

Le parricide Montasser, qui res-agitation fentoit alors les chaînes qu'il s'étoit tasser par le imposées en se livrant à cette milice, jongartièle.

MONTASSER Étoit encore bien plus agité par les Hégire 248. cruels remords du crime qu'il avoit commis en trempant les mains dans le sang de son père. Ce forfait, qu'il avoit regardé d'un œil tranquille avant l'exécution, se présenta à ses yeux dans toute fon horreur lorfqu'il fut accompli. Il fit tout ce qu'il pur pour tromper les peuples à cet égard. Il ordonna à ses Ministres d'écrire dans toutes les provinces de l'Empire, que le Calife son père avoit été malheureusement assaffiné par les intrigues pernicieuses de Fatah son Visir, & que ce Ministre avoit été puni sur le champ, en périssant lui-même dans le tumulte de cette expédition.

Mais ces vaines précautions ne tromperent personne. Le bruit de ce parricide s'étoit déja répandu au loin. On ne doutoit point que Motasser n'en fût l'auteur, & par-tout on parloit de lui avec exécration. Lui-même ne pouvoit plus se souffrir. Agité continuellement par les noires vapeurs que lui donnoit le fouvenir de son crime, il ne dormoit point; ou s'il prenoit quelque peu de sommeil, il étoit accablé

de fonges affreux: l'image fanglante MONTASSEN de fon père se présentoit à ses yeux, Hégire 148' & lui faisoit les reproches les plus

cruels.

El - Macin rapporte que Montasser s'étant éveillé en surfaut pendant une nuit, un de ses gens l'entendit jetter quelques sanglots. S'étant approché aussitôt de son maître pour savoir ce qu'il avoit, ce malheureux Prince lui dit qu'il venoit de voir Motavakel, & qu'il en avo i entendu des choses qui le failoient frémir d'horreur. Hélas ! tu m'as tué, lui avoit-il dit, tu m'as volé, tu m'as ôté mon califat; mais par le Dieu vivant, tu n'en jouiras pas long - tems après moi , & dans peu tu descendras au feu d'enfer.

Tel étoit le songe effrayant qu'avoit eu le Calife. On tâcha de le rassurer, en slui remettant devant les yeux le peu d'attention qu'un homme sensé devoit faire à de pareilles visions; & on lui conseilla de se montter en public, de se dissiper, de se réjouir, pout éloigner ces images sacleuses que la retraite qu'il gardoit ne pouvoit manquer Tame III.

MONTASSER d'entretenir dans son esprit. Hégite 148. Montasser suivit ce conseil; mais

Montaller fuivit ce confeil; mais la cause de ses frayeurs étoit rrop réelle, pour qu'il fût possible de la bannir entièrement de sa mémoire; & ce qu'il y eut encore de plus affijeant pour lui, c'est que souvent dans les mesures qu'il imaginoit pour se dissiper, le hasard lui présentoit des objets qui redoubloient ses remords, & lui rappelloient toute l'horreur de son crime.

On trouve à ce sujet un fait assez singulier dans le Nigiaristan. Montasser avant résolu un jour de s'amuser à voir son garde-meuble, on déploya en sa présence une piece superbe de tapisserie qu'on avoit enlevée autrefois dans le palais des Rois de Perse. On y voyoit un homme à cheval ayant un turban environné d'un grand cercle, fur lequel il y avoit de l'écriture Persane. Aucun de ceux qui étoient présens ne pouvant déchiffrer ces caractères, le Calife envoya chercher un interpréte. Celui-ci n'eut pas plutôt jetté les yeux sur cette écriture, qu'il parut faisi; & voulant donner une défaire au Calife, il lui dit

que c'étoient des bagatelles du pays. Moveraint. Le Prince institant, l'interpréte se les tentes en difant que ces caractères ne formoient point un sens bien clair. Ensin, Montasser paroissant disposé à se fâcher, il fallut obéir. L'interpréte lui dit donc, que la légende de cette tapisser portoit en propres termes: Je suis Siroës \* fils de Cosfroës , qui ai tut mon père, & n'ai joui du royaume que sex mois. Le Calife changeant de couleut, sortie à l'instant, & alla se renfermer dans son palais.

Ce Prince cherchant donc en vain tous les moyens possibles pour se montaler dissiper, tomba dans une affreude mélancolie, dont il ne put être soulagé par aucun des remédes qu'on employa pour le guérir. Après avoir langui ainsi pendant six mois, il su attaqué d'une sièvre ardente, qui l'emporta l'an de l'Hégire deux cent quarante - huit, & de Jésus-Christ huit cent soixante-deux. Ouel

<sup>\*</sup> Siroës troit fils aînd de Chofrees II. Roi de Perfe. Ce Prince ayant difpolé de fa couronne ea faveur d'un cadet, Siroës irrité mit fon père ea prifon, & le fir mouiri quinze jours après avec tous fès enfans. Ce fair arriva l'an de l'élus-Chrift fax cent vingt-huit. Siroës mourut lui- même pea, après.

MONTASSER ques Auteurs disent que ce Prince

Hégire 248. fut empoisonné par un Officier de la milice Turque : d'autres racontent que ce Calife ayant une fluxion dans l'oreille, on y mit du linge trempé dans une certaine huile; qu'aussitôt sa tête enfla considérablement, & que peu après il en moutut.

Portrait de ce Prince.

Ce Prince, au rapport d'El-Macin, étoit d'une taille médiocre; mais d'une grosseur énorme. Il avoit le teint blanc & les yeux fort beaux. A l'égard de son caractère, le même Auteur le dépeint comme ayant beaucoup de résolution & de courage. Il avoit ausii beaucoup de talent pour la poësse; & l'on prétend même que l'on trouve encore des vers excellens de sa composition.

Si le farouche Motavakel n'eût pas fait tout ce 'qu'il falloit pour gâter le naturel de ce Prince, il auroit pu figurer avec ceux des Abbassides qui ont fait le plus d'honneur à cette illustre famille ; mais les pernicieux exemples du père ruinerent entièrement ce qu'il pouvoit y avoir de bon dans le caractère du fils, & le précipiterent dans le crime affreux dont le souvenir lui

fit perdre la tranquillité & la vie. Morrasse. Kondemir rapporte de ce Prince Hégire 443. In trait qui fait voir qu'il étoit Trait de géfusceptible d'amitié & d'attentions, méosifé dans Un de ses Officiers s'étant parfai-

tement aquitté en Egypte d'une commission dont il l'avoit chargé, le Calife causant avec lui à son retour, lui demanda des nouvelles de ce pays; & entr'autres, il le pressa de lui dire s'il n'y avoit pas eu quel-

que aventure.

L'Officier lui avoua qu'il avoit fait une rencontre qui l'avoit charmé ; mais que faute d'argent, il avoit été obligé de renoncer à un objet qui avoit excité dans son cœur la passion la plus vive. C'étoit une jeune esclave pleine d'esprit & de talens, qui chantoit admirablement, & qui d'ailleurs étoit d'une beauté ravissante. Il protesta au Calife,qu'il auroit sacrifié avec plaisit tout son bien pour posséder un si riche tréfor, & que l'obligation où il étoit d'y renoncer, excitoit dans son ame un vif regret qui ne s'éteindroit qu'avec sa vie.

Montasser, sensible au chagrin dont cet Officier paroissoit pénétré, 418 HISTORE

Montassen le fit encore parler long - tems sur Hégire 248. l'objet de sa passion; & après en avoir tiré des éclaircissemens susti-

avoir tiré des éclaircissemens suffisans pour agir en conséquence, il congédia l'Officier sans lui rient dire de ses desseins. Dès qu'il sur parri, il écrivit à son Gouverneur d'Egypte, & lui manda de faire au plutôt chercher dans les villes de sa dépendance l'esclave dont il lui envoyoir le signalement d'après ce que l'Officier lui en avoir dit; & de l'envoyer au plutôt à Samarath.

Ses ordres furent ponctuellement exécutés; 3. de bien - tôt après on amena à fa cour cette charmante. efclave. Ce Prince la mit fous la garde d'un de fes eunuques, & lui recommanda d'avoir foin qu'elle fût habillée très richement, & de ne parler à perfonne de fon artivée jufqu'à ce qu'il eût lui-même donné.

fes ordres.

« Quelque tems après, il manda à facur l'Officier qu'il avoit dessein d'obliger, & sit en même-tems cacher cette esclave derrière un patavent. L'Officier étant venu, le Calife l'entretint pendant quelque tems de différentes choses: puis il ordonna.

à un de ses gens de faire venir celle MONTASSTR de ses esclaves qui chantoit le mieux, Ere Chr. 662. afin de pouvoir s'amuser un moment;

& sur la réponse qu'on lui sit qu'il y en avoit une qui étoit prête à exécuter ses ordres, il lui fit dire qu'elle

n'avoit qu'à chanter.

Dès que l'Officier entendit cette voix, il parut troublé, & absolument hors de lui-même. Le Calife voulant s'amuser de son embarras, le pressa pour savoir le sujet de son émotion : Seigneur , Commandant des Fidéles, répondit l'Officier, je crois, au son de cette voix , être encore en Egypte, ou que la chanteuse dont je

vous ai parle est ici.

Montasser ayant fait taire cette chanteuse, demanda à l'Officier s'il l'aimoit encore. Cette nouvelle question l'embarrassa d'autant plus, qu'il imagina que le Calife en étant devenu amoureux fur son récit, avoit fait venir d'Egypte cette esclave, & que c'étoit elle qu'il venoit d'entendre. Il ne crut pas néanmoins devoir diffimuler ses fentimens. Oui, Seigneur , dit - il au Prince , je l'aime encore; mais puisque je n'ai plus d'espérance de la posséder, je tâcherai

#### 410 HISTOIRE

Montasses d'étouffer avec le tems la passion qu'elle Hégire 148. Ere Chr. 862. m'a inspirée.

Le Calife reprenant la parole, lui raconta le moyen qu'il avoit pris pour l'obliger; & il lui dit avec bonté, qu'il n'avoir fait acheter cette esclave que pour lui en faire préfent. Le Prince ayant ensuite fait paroître cette chanteuse, il la préfenta à l'Officier, & les congédia ensuite l'un & l'autre avec amitié. Un trait pareil doit paroître d'autant plus singulier, que la sensibilité & la complaisance ne sembloient pas compatibles avec un caractère aussi dur & aussi féroce que celui de Montasser.





# MOSTAIN-BILLAH.

## XXXI. CALIFE.

E's qu'on eut appris la mort MOSTAIN. de Montasser, les chefs de la Ere Chr. 862, milice Turque qui continuoient toujours à faire la loi dans l'Etat, assemblerent tout leur monde, & délibérerent sur le sujet qu'ils placeroient sur le rône.

On donna l'exclusion d'une voix unanime aux deux frères de Mon-proclamé ca tasser; ensuire, on élut pour Calife Mostain fils de Mohammed, & petit-fils du Calife Motassem Motaz; frère de Montasser, è l'ainé des Princes fils de Motavakel, sit cependant des efforts pour faire revivre ses droits au califat; mais il fallut céder à la force, & le parti des Turcs demeura victorieux.

Une pareille élection, faite contre

y

toutes les loix, & par des gens qui Hégire 149 n'avoient d'autre autorité que celle qu'ils s'arrogeoient eux-mêmes, mit tout en combustion à Samarath, & même dans Bagdet. Les Mufulmans, indignés de l'infolence des Turcs, tenterent plusieurs fois de les réprimer les armes à la main; ceux - ci se défendirent avec beauconp de résolution : ainsi on ne vit par-tout que troubles & rébellions , fans qu'il fût possible de prévoir les mefures qu'il falloit prendre pour appaiser tout ce désordre.

Hégire 250. Au milieu de tout ce tumulte . Fre Chr. 864. on apprit que les Alides faifoient elifent un Ca- des mouvemens pour remettre le. life de leur califar dans leur maifon. Jahia-bentamille.

Omar, Prince de la race d'Ali, ayant appris l'élection de Mostain, & les brouilleries qui en résultoient dans la capitale même de son Etar, fe souleva contre ce Prince, & se trouva bientôt appuyé d'un parti puisfant , qui le proclama solennellement Calife à Couffah, & dans lesdifférentes provinces de l'Irak Arabique.

Le défordre & la mésintelligence qui regnoient à Saniarath & à Bag-

det, ne permettant pas à Mostain Mostain. dy lever des troupes pour réprimer Hégire 250. les entreprises de Jahia, ce Calife Mostain eneur recours à Mohammed-ebn-Ab-voie contre dallah, petit-fils du fameux Capi-med, petittaine Thaher, qui s'étant fait Sou-fils de Thaverain, comme on a vu ci-defins. avoit transmis ses Etats à sa postériré. Les Califes s'y étoient accoutumés; & l'on ne vit point qu'aucun d'eux eût encore tenté de détruire cette dynastie, qui s'étoit élevée au détriment de la souveraineté du califat. Mostain, loin de penser à rien entreprendre contre les descendans de Thaher, avoit au-contraire fait alliance avec eux; & Mohammed, qui étoit alors le Souverain regnant de cette famille, fut nommé Général des armées du Calife.

Il partit à la tête d'une forte are salaisettué, mée de Musulmans; & s'étant trans & fon partité dans la province où la révolte étoit le plus en vigueur, il se conduist avec tant de sagesse, qu'il ramena bientôt les peuples à l'obésse au effort pour arrêter les succès de ce Général, & il se ptésent a en

MOSTAIN.

Highe age. barrer les palfages; mais cette entre chr. \$24+

treprife ne lui réuffit pas. Mohammed, qui étoit expérimenté dans le métier de la guerre, trouva le moyen de l'engager dans une action qui fuè décifive. Les troupes de Jahia furent entièrement défaites, & lui-même refta mort fur le champ de bataille. Sa tête fur apportée à Mohammed, qui l'envoya aussiré puliquement à Samarath, puis on la ferra dans un cosfre de l'arsenal.

Un autre Pendant qu'on détruisoir d'un cô-Alide fe fait té les entreprises d'un Alide ; il s'en dans le Tabe-éleva un autre dans le Tabarestan, qui sur bien mieux se source que

qui lut bien mieux le loutent que celui de Coustan. Ce Prince se nommoit Hassan-ben-Yésid, & il avoit pris pour surnom Al-das-el-Allah, c'est-à-dire, celui qui invite à suive la vérité & le bon droit. Ce nouveau Calise eut les succès les plus heureux. Il conserva sa dignité pendant dix - neuf ans , & la laissa même comme un héritage à son frère Mohammed-Cassem, qui en jouit encore tranquillement pendant pluseurs années. L'agitation dans la-

quelle se trouvoient les Abbassides, MOSTAIN. par les factions qui les occupoient Ere Chr. 865. dans le cœur de leurs Erars, fut sans doute la cause qui les empêcha de penser à réprimer les entreprises

de ce prétendu Calife.

A l'égard de Mostain, il lui auroit été alors bien difficile de faire le moindre mouvement contre ce rebelle. La division s'étoit mise parmi les Turcs, & le Souverain ne favoit plus de quel parti il devoit fe ranger pour conserver sa dignité.

La querelle qui divisoit les Turcs La division provenoit de quelque grace que Vaf- des Turcs ocfif, Commandant des Turcs, & fédition. Bagher un de leurs principaux Officiers, follicitoient en même tems. Le Calife ayant donné la préférence à Vassif, Bagher entra en fureur ; & ayant rassemblé ses amis, il ne leur proposa rien moins que de tuer Vassif, & ensuite de déposer le Calife, & d'en mettre un autre à faplace.

Cette conférence ne put pas se tenir si secretement, que Mostain n'en fût informé. Ce Prince, allarmé d'une résolution aussi étrange

#### 126 HISTOIRE

Mostain. Hégire 151. Bre Chr. 865.

Bagher dans son palais impérial. L'emprisonnement de ce chef mit tout en mouvement dans Samarath. Les Turcs de son parti prirent lesarmes pour le délivrer; & ceux de cette nation qui écoient pour Vassifiarmerent en même-tems pour s'opposer à l'entreprise des premiers.

fit un coup d'autorité en arrêtant

Dans des extrémités aussi embarrassantes, Mostain ne sachant à quoi se déterminer, tint conseil avec Vassif. & un autre Officier Turc nommé Buga. Ces deux Capitaines, qui depuis le commencement de cette querelle étoient devenus ennemis mortels de Bagher, représenterent au Calife qu'il devoit absolument s'en défaire, parceque s'il le laissoit en vie, il risquoit & sa vie & sa couronne. Mostain suivit ce conseil; & ce fut la source d'un nouveau tumulte. Les Turcs qui étoient attachés à Bagher devintent furieux, lorsqu'ils surent qu'on avoit fait mourir leur chef. Ils commencerent par venger fa mort fur la ville de Samarath, dont une partie for mise au pillage. De-là ils vinrent tumultuairement au palais impérial, & firent dire au Calife qu'il Mostaineit à remettre promtement entre Ecc Chr. 865leurs-mains Vassif & Buga, parceque fans cela il-verroit son palais en cendres le lendemain.

Ces deux Officiers, qui avoient conseillé au Calife de faire mourir Bagher, avoient imaginé que ceux de son parti se trouvant sans ches se contenteroient de crier beaucoup sans faire d'autres mouvemens séditieux. Ils surent donc bien surpris, lorsqu'ils les virent faire le ravage dans la ville; mais ce qui acheva de les déconcerter, ce sur de voir qu'ils étoient devenus par cette mort l'objet de la sureur de cette milice.

Dans des conjonctures auffi critiques, Vassif & Buga ne trouverent point d'autre moyen de se tirer d'affaire, que de s'évader promtement de Samarath. Mais il survint une autre difficulté; c'est qu'en se fauvant, & laissant le Calife au pouvoir de ces furieux, il étoit à présimer qu'ils forceroient ce Prince: à les proscrire, ou que s'il n'y consentoir pas, ils le déposéroient, & maetroient, à sa place un Calife abHISTOFRE

solument dévoué à leurs intérêts. Hégire 251. Pour remédier à ces inconvéniens, autant que les circonstances pouvoient le permettre, ils résolurent, en se sauvant, d'emmener le Calife avec eux. La chose sut exécutée la nuit même d'après le tumulte que les Turcs avoient excité dans la ville & jusqu'au palais impérial. Mostain, Vassif & Buga partirent donc fecretement de Samarath, à la faveur des ténébres, & allerent se renfermer dans Bagder.

> Les mutins étant revenus le lendemain au palais impérial, pour demander qu'on leur reinît les chefs qui s'y étoient retirés, furent fort surpris d'apprendre leur évasion, ausli-bien que celle de Mostain. Ils commencerent alors à se repentir des infultes qu'ils avoient faites à ce Prince, & des violences qu'ils avoient exercées dans la ville. Ils craignirent que les Arabes ne se lassassent enfin de voir l'autorité entre les mains des Turcs, & que de concert avec le Calife ils ne prissent des mesures pour secouer un joug qui devoir leur être insupportable.

Ils crurent rétablir toutes choses

dans leur ancien état, en mettant Mostain, bas les armes, & en envoyant des Metite stribéputés à Bagdet, pour témoigner leur repentir au Calife, & le supplier de revenir dans sa capitale, lui promettant de le servir avec zéle & soumission, & de faire tout ce qui seroit en eux pour lui faire oublier leur criminelle entreprise.

Cette démarche ayant été résolue Les Tutes dans l'assemblée des Tures, ils si-mussions qui rent partir à l'instant des députés sont rejettées, pour Bagdet. Mais ce fut inutilement; car l'audience leur fut resusée, & Mostain même ne sur rien de cette députation, que lorsqu'il n'étoit plus tems de remédier au mal

de la recevoir.

Le Gouverneur de Bagder fut l'unique cause des extrémités où se porterent les Tures dans cette occurrence. C'étoit le même Mohammed, petit-fils de Thaher, qui avoit eu ce gouvernement pour récompense de la victoire qu'il avoit remportée à Coussan sur le rebelle Jahia. Au retour, le Calife le constitut adans la souveraineré du Khorassan,

que produisit le refus que l'on sit

HISTOIRE

Hégire 251. Ere Chr. 865.

que fon grand père avoit usurpée fur les Abbatlides; & de plus, il l'engagea à demeurer dans ses Etats, & lui donna le gouvernement de Bagdet, où il commandoit en Souverain. Mohammed, charmé de voir le Calife entre ses mains, réfolut de le retenir. Ce fut pour cette raison qu'il reçut très-mal les députes qui venoient prier ce Prince de retourner à Samarath; & quelqu'instance qu'ils pussent faire, le Gouverneur les empêcha d'avoir audience, & les congédia même fort durement.

Hégire 2 (2. Mrs Car. 866.

Ils furent donc obligés de retou:≥ ner à Samarath, sans autre réponse que les mauvais traitemens qu'ils avoient reçus du Gouverneur. Ce rapport ayant ranimé la fureur des Turcs, ils conclurent entr'eux de déposer Mostain, & d'élire en sa place ce même Motaz qu'ils avoient eux-mêmes privé depuis peu de tems du droit qu'il avoit à la couronne. On entendit donc publier peu

roclament

après dans tous les quartiers de Saplace de Mos- marath, que Mostain, pour de justes raisons, étoit déposé du califat ; & dès le même jour de cette

Hégire 252.

publication, la milice Turque alla MOSTAINE prendre Motaz, & le plaça fur le Ere Chr. 8669 trône. On vit alors deux Califes. l'un à Samarath & l'autre à Bagdet, foutenus tous les deux par des Turcs de différente faction; mais celle de Samarath fut la plus forte, & l'emporta bientôt fur celle de Bagdet.

Dès que Motaz fut proclamé Calife, les Turcs dont il étoit alors la créature, l'obligerent de lever promtement des troupes, afin de marcher à Bagdet pour y assiéger Mostain & ses partisans. Ce Prince, qui ne demandoit pas mieux que de prendre toutes les mesures possibles pour s'assurer d'une couronne qui avoit déja pensé lui échapper, donna au plutôt ses ordres pour assembler des troupes. Les Turcs, qui étoient personnellement intéressés à cette entreprise, s'y employerent avec une extrême vivacité, & en peu de tems le Calife eut une armée nombreuse, qu'il envoya à Bagder sous les ordres de Mouaffee fon frère.

Ce qu'il y eut de furprenant dans cette occurrence, c'est que le Calife de Bagder ayant été informé des 232 HISTOIRE

Hégire 252. Ere Chr. 866.

préparatifs qu'on faisoit contre lui resta néanmoins tranquille sans penser en aucune façon à se mettre en défense. Le Gouverneur lui-même, qui étoit homme de guerre, ne parut pas plus inquiet que le Calife. Cependant les troupes de Motaz s'approchoient insensiblement; & enfin l'on apprit que dans peu elles seroient en présence de Bagdet.

abandonné de ses partifans.

Mostain est Les Turcs qui avoient suivi Mostain à Bagdet avec Vassif & Buga leurs chefs, murmurerent hautement contre l'indolence de ce Prince, qui alloit les exposer à être la victime des troupes de Motaz : mais voyant que leurs plaintes ne faisoient impression ni sur le Gouverneur ni même sur le Calife, ils prirent le parti de faire leur accommodement avec l'ennemi. Ils députerent donc au Général, & lui offrirent de reconnoître Motaz pour feul & légitime Calife, s'il vouloit cesser contre eux toute hostilité.

Le Gouverneur de Bagdet , qui attendoit apparemment que quel-qu'un fit les premiers pas pour se ranger du côté de Motaz , suivis

Peremple des Turcs. Il écrivit à Mostar Hégire 252. Mouaffec, que si le Calife de Sa- Ere Chr. 866 marath vouloit s'engager à le conferver dans le gouvernement de Bagdet, & promettre en même-tems de ne rien entreprendre contre la vie de Mostain, il étoit près de lui faire serment de fidélité; & que même il travailleroit à engager Mostain à faire son abdication du califat. Ce Gouverneur, comprit Vassif & Buga dans cet accommodement, & fit entendre que ces deux Officiers ayant tout crédit sur Mostain, & s'engageant de lui faire donner son abdication, il falloit aussi promettre toute fureté pour leur per-

Ces propolitions ayant éte portées à Mouaffec, ce Général envoya prom- le califat. tement un courier à Samarath, pour les communiquer à Motaz. Ce Prince les accepta, & en conféquence, il retira ses troupes. Mostain fut donc obligé de se démettre du califat en faveur de Motaz, & il se réduisit à une vie privée. On lui assigna pour sa demeure le magnifique palais de Bagdet, avec un revenu convenable à fon état. Ce

Il abdique

HISTOIRE

pendant, comme Motaz avoit tou-Hégire 151. jours quelque défiance de ce Prince, il le fit d'abord garder assez soigneusement. Peu après, sur des Toupçons bien ou mal fondés, il le fit venir à Samatath, & le mit sous la garde de Saïd fon Vifir, à qui il le recommanda. Ce Ministre enrendant bien que le dessein du Calife étoit de mettre Mostain hors d'état de ne plus donner d'inquiésude, trouva moyen de s'en défaire.

El-Macin rapporte un peu différemment la mort de ce Calife. Il dit que ce Prince ayant donné la démission de sa dignité, Motaz fut proclamé à Bagdet ; qu'enfuite Mofrain fut transféré dans un château, où peu après Motaz lui fit trancher la tête. Celui qui fut chargé de cette exécution étant revenu à Samarath avec cette tête, alla au palais pour la présenter au Calife. Ce Prince étoit alors occupé à jouer aux échecs: on l'interrompit pour lui annoncer qu'on lui apportoit la tête de Moftain. Le Calife répondit tranquillement : Qu'on attende que j'aie fini ana partie. Il l'acheva en effet ; puis

S'étant levé, il alla voir cette têté, MOSTAIN. & parut prendre beaucoup de plaisir Hégite 2121. à la considérer. Il ordonna ensuite Ere Chr. 866. qu'on l'enterrât.

Mostain ne regna qu'environ trois ans & quelques mois. Il avoit autour de trente & un ans. On ne dir pas s'il eut des ensans ou non.





# MOTAZ-BILLAH

XXXII. CALIFE.

Hégite 252. Ere Chr. 866. firme Mohammed dans fa fouveraineté du Khorailan.

M Or Az ayant été proclamé Calife à Bagdet & à Sama-Motaz con- rath, commença par reconnoître le service que Mohammed lui avoit rendu, en ne prenant point les armes pour défendre Mostain qui s'étoit réfugié dans son gouvernement, & en contraignant ce Prince de donner son abdication du califat. Il confirma ce Gouverneur dans la fouveraineté du Khorassan , & dans la possession du gouvernement de Bagdet.

Ce nouveau Calife se voyant alors tranquille sur le trône Musulman, fit de férieuses réflexions sur ce qui s'étoit passé dans l'Etat depuis quelques années. La mort de son père, qui avoit été assassiné par les Turcs, son exclusion du califat, l'élection

de Mostain en sa place, & enfin la dé-Motaz, position de ce Calife, après laquelle Hégire 2172 il avoir été réintégré dans ses droits : Ere Chr. 8664 toutes ces révolutions occasionnées par les intrigues des Turcs lui firent assez connoître que si l'on ne prenoit de promtes mesures, les Califes seroient toujours affervis aux caprices & à l'ambition de cette insolente milice, qui avoit entrepris,

quoiqu'étrangère, de se mêler de tout dans le gouvernement de l'Etat.

Pour remédier à ce défordre, son viin le Motaz projetta de se désaire abso-détourne du lument de cette milice. Son dessein se la milice étoit de commencer par perdre les Turque.

chefs; après quoi il espéroir ne pas trouver beaucoup d'oblacles, pour casser cette milice. Il eut à ce sujet une longue conférence avec Ahmedben-Ismaël, qu'il avoir choist pour Visir à son avénement au trône. Ce Ministre le détourna absolument de cette entreprise. Il lui sit voir que ce projet pourroit avoir des suites extrêmement dangereuses, & que lui-même seroit peut-être immolé au

ressentiment de ces furieux, avant de pouvoir réussir à diminuer leur

Tome III.

autorité.

P

338 Ністоів в

Mora 2:

Le Calife renonça donc à fon le le Chr. 866: premier dessein : il passa même subitement dans une autre extrémité : car il se lia d'amitié avec Vassif , & les autres Commandans de cette milice. Il leur donna des emplois considérables , & de gros revenus , qui ne servirent qu'à étendre leur puissance , & à les rendre eucore plus redoutables.

Motaz fait mourir fon la frèreMouiad.

Il ne tarda pas à s'appercevoir de la faute qu'il avoit faite. Comme il étoit d'un caractère à donner dans les plus grandes extrémités, il prit quelques foupçons contre Mouiad son frère, parcequ'il étoit aimé du peuple, & qu'il auroit pu aisément se mettre à la tête d'un parti. Il n'en fallut pas davantage pour le déterminer à le faire arrêter. Les Turcs, qui aimoient ce jeune Prince, en témoignerent leur mécontentement, & menacerent même de forcer la prison où on l'avoit enfermé. Le Calife les prévint, en le faifant mourir; & afin qu'on ne pût pas lui reprocher ce meurtre, il envoya des gens dans la prison, qui enveloppant ce Prince dans une pélice bien fourrée, l'y enfermerent

DES ARABES. de façon qu'ils l'étoufferent. Lorf- Motas

qu'il fut mort, le Calife le fit exposet en public, afin que tout le monde pût se convaincre qu'il étoit mort par un accident naturel, & non par aucune violence qu'on eût

exercée sur lui.

Cet expédient réussit au Calife; Hégire 253. & les Turcs persuadés que ce Prince Ere Chr. 867. n'étoit point coupable de la mort se soulevent. de son frère, demeurerent tranquilles sur cet événement; mais au commencement de l'année fuivante. ils firent paroître toute leur mauvaife humeur, à l'occasion de leur folde, dont le payement fut retardé de quelques jours. Ce délai occasionna un soulevement, qui pensa tout mettre en combustion dans la ville de Samarath. En vain leurs Officiers tenterent de les calmer, ils ne voulurent rien entendre. Vassif leur Commandant, qui étoit alors à la cour, alla les trouver au plus vîte par ordre du Calife, comptant que sa présence les feroit rentrer dans le devoir; mais ces mutins se moquerent de ses remontrances; & ce Commandant ayant voulu agir d'autorité, ils se jetterent sur lui

Motaz. & le massacrerent. Dans l'accès de leur fureur, ils ne menaçoient de rien moins que de mettre la ville au pillage; il fallut donc chercher promtement dequoi les satisfaire, & ce ne fut qu'à force d'argent que l'on vint à bout d'éteindre cette tévolte.

Hégire 254fionne un , nouveau fou-

Un éclat aussi insultant pour le Ere Chr. 868. Calife, l'indisposa vivement contre de Buga occa- toute cette foldate fque, & même contre les Commandans, qui n'avoient pas l'attention de mettre de la discipline dans un corps qui en avoit si grand besoin. cha néanmoins de dissimuler son mécontentement; mais il ne put si bien se cacher, que l'un des premiers Commandans Turcs ne s'apperçût que sa présence ne faisoit plus au Calife le même plaisir que par le passé. Il résolut dès-lors de quitter la cour, & de se retirer, comptant bien que son absence exciteroit une révolte de la part des Turcs, & qu'il pourroit en profiter pour se venger de l'indifférence du Calife.

La chose arriva comme il l'avoit prévu. Buga, c'est ainsi qu'on nommoit ce Commandant; on le sur-

DES ARABES. nommoir l'Ancien , pour le distin- MOTAZ.

guer de Buga fon cadet, qui com- Hégire 214-

mandoit dans cette même milice; Buga ayant donc quitté brufquement Samarath, se retira dans la ville de Mossul, & attendit-là des nouvelles de l'effet que produiroit son évasion. Il ne fut pas long-tems fans apprendre les désordres que ses gens venoient de commettre.

En effet, dès que les Turcs eurent été informés de sa retraite, ils prirent les armes, & s'avancerent jusqu'au palais impérial, où ils eurent l'insolence de piller une grande partie de ce qu'ils trouverent dans les appartemens, & se retirerent enfuite chez eux. Buga ne fut pas plutôt ce qui s'étoit passé, qu'il revint à Samarath avec de nouvelles compagnies Turques; il fit courir le bruit que son dessein étoit de punir des féditieux, de la révolte desquels il avoit appris qu'on vouloit le rendre comptable.

Le Calife, qui avoit été averti Buga eft de sous main que le véritable dessein fait & tué. de Buga étoit d'attenter à sa personne, remit le soin de sa défense entre les mains de Valid-al-Magre342 HISTOIRE

Moraz. Hérite 264. bi, Capitaine de considération, qui Ere Chr. 868. avoit beaucoup de crédit parmi les Musulmans. Il sut adroitement engager bien du monde dans les intérêts du Calife, & réussit enfin à rassembler assez de troupes, pour hafarder de faire face aux Turcs. alla au-devant de Buga, & l'attaqua si à propos, & avec tant de succès, qu'il mit ses gens en déroute, & le fit lui-même prisonnier. Il envoya aussitôt porter cette nouvelle au Calife, qui ordonna que l'on coupât la tête à Buga, & qu'on la lui apportât. Cet ordre fut exécuté sur le champ, & la fédition fut calmée pour quelque tems.

Hégire 155. La mort de Buga fit faire alors fre che 869 de férieuses réstexions aux Turcs Les Turcs sales sur ce qu'ils avoient à craindre du pour leur Calife. Sils lui laissoient prendre

calid fur ce qu'ils avoient à craindre du Calife, s'ils lui laissoient prendre plus d'avantages; mais d'un autre côté, ils se trouvoient fort embarrasses fur les mesures qu'ils devoient prendre pour le tenir en respect, & l'empêcher de sévir contre eux. Ils étoient à la vériré tous gens de main, & en état de se battre dans l'occasson; mais ce n'étoit pas assez : il falloit encore prévoir de loin les

événemens, favoir les parer, ou du- MOTAZ.

moins être assez habile pour les Hégire 257. tourner à leur profit. Ce n'étoit point - là le fait d'une foldatesque toujours turbulente ; il étoit donc nécessaire d'avoir des chefs assez entendus, pour diriger des opérations aufquelles la multitude n'étoit nullement propre. Ils sentirent alors la perte qu'ils avoient faite par la mort de Vassif, de Bagher & de Buga; & ils tâcherent de la réparer en quelque façon, en prenant pour leur chef principal Saled, fils de ce même Vassif qu'ils avoient massacré l'année précédente; & ils lui donnerent pour adjoint dans le commandement Mohammed, fils de ce même Buga à qui le Calife avoit fait trancher la tête, après qu'il eût été battu par Valid.

Ils n'eurent pas sitôr fait cette élection, qu'ils recommencerent à exciter de nouveaux troubles dans l'Etat. Leurs plaintes rouloient toujours fur le défaut de paye; & il est étonnant qu'après les premières secousses qu'on avoit essuyées de leur part, on n'eût pas pris des mesures assez justes pour se défaire

Merar. de ces mutins, si on vouloit absolégire 35; lument en être débarrassé, ou dumoins pour leur donner exactement leur solde, si on étoit dans la ré-

solution de les garder.

Mais le Calife & fes Ministres languissoient dans un malheureux engourdissement, qui les empèchoit de trouver les moyens de remédier au désordre dont l'Etat étoit affligé. Cette négligence causa la perte du Calife. Les Turcs ayant demandé de l'argent avec leur insolence ordinaire, on leur en resus, diant qu'on n'en avoit point. Une raison aussi peu satisfaisante pour des mutins, mit les Turcs dans une fureur qui les porta aux dernières extrémités.

Ils exercent de nouvelles violences. Ils allerent en troupe attaquer le Visir dans sa maison: ils le mal-traiterent, & enleverent de chez lui tout ce qu'ils y trouverent. De-là ils marcherent au palais impérial; & après s'être emparé de toutes les avenues, ils chargerent quelques-uns de leurs Officiers de monter à l'appartement du Calife, & de le forcer à donner de l'argent, ou à renoncer à sa couronne.

Ces Officiers s'aquitterent de Motazi cette commission avec toute la bru- Etc Chr. 869. talité que pouvoient souhaiter ceux 11s tuent le qui les avoient députés. Sur le re-Calife. fus que fit le Prince, ils l'arracherent de son trône; & le traînant

affez loin par les pieds, ils le meurtrirent de coups, & l'obligerent ensuite de donner sa démission du califat.

Ce malheureux Prince mourut peu après; mais les Historiens ne s'accordent point dans le récit qu'ils font de sa mort. Les uns disent que les Turcs l'enfermerent dans une étuve, & que ce Prince ayant demandé à boire, on lui donna de l'eau à la glace qui étoit empoisonnée. D'autres rapportent qu'on le relégua à Bagdet, où on lui donna seulement à manger; mais sans aucune boisson, de sorte qu'à la fin il mourut de soif.

El-Macin dit qu'on le garda trois jours sans lui donner ni à boire ni à manger, & qu'ensuite on l'enferma dans une cave, où on le trouva mort le lendemain au matin.

Ce Prince mourut vers le milieu de la quatriéme année de son regne, 346 HISTOIRE

Motaz. n'ayant encore que vingt-quatre ans.

Ere Chr. 869. C'étoit un homme voluptueux, dit El - Macin, & qui n'avoit d'autre foin que de se divertir, quittant pour ses plaisirs le gouvernement de l'Etat , & ne prenant nullement garde à ses affaires. Voilà en abrégé l'histoire de la vie de ce Calife. Abulfarage rapporte un trait af-

Avarice prodigieuse de la taz.

mère de Mo- freux de la mère de ce Prince. Cette femme, nommée Cahibah, avoit des trésors immenses qu'elle tenoit cachés à Samarath, où elle demeuroit, & où elle fut témoin plusieurs fois des insultes faites à son fils par les Turcs au suiet de la solde : & enfin, dans la dernière circonstance qui couta' la vie au Calife, il ne tenoit qu'à elle d'appaiser tous les troubles, en facrifiant une légère portion de ses richesses; mais ce monstre d'avarice aima mieux voir périr fon fils, que de se dépouiller de la moindre chose en sa faveur.

Le Calife successeur de Motaz, forca cette Princesse à découvrir l'endroit où ses trésors étoient cachés; & l'on y trouva, au rapport d'Abulfarage , plusieurs millions d'écus d'or, un boisseau d'émerau-

des, autant en perles des plus belles Motaz. & des plus groffes, & un demi-legite atfi-boiffeau d'hyacinthes rouges. Ce fut au milieu de ce prodigieux amas de richesses, que cette mère inhumaine vit arracher la couronne à fon sils, faute d'argent pour la conferver.





## MOTHADI-BILLAH.

#### XXXIII. CALIFE.

MOTHADI.

Hégire 255

Billah, que l'on a vu occuEre Chr. 869

per le trône Musulman immédiatement après Motassem. Il fut appellé au califat par les Turcs, comme
son prédécesseur; & comme lui,
il fut aussi la victime de leur bruralité.

Ce Prince étoit fait pour regner dans des tems plus heureux. Né avec des difpolitions & des talens dignes du trône & de l'humanité, il auroit fait revivre parmi les Mufulmans les beaux jours d'Omar & de Mamon mais des féditieux, dont il voulut réprimer l'audace, fe révolterent contre lui, & le firent cruellement mourir après onze mois de regne.

Les factions qui désoloient l'Etat

depuis plusieurs années ayant intro- Mothadi? duit un défordre général dans les Ere Chr. 869. affaires, le Calife eut le courage Mesures que d'entreprendre d'y remédier par lui- Mothadi même. Ce Prince fit donc favoir, réformer les que désormais ce ne seroit point à abus introfes Ministres, mais à lui - même, gouvernoque les peuples adresseroient leurs ment. plaintes. Il voulut connoître leurs différends . & travailler à les accommoder : il regla aussi par lui-même la dépense de sa maison; & bien loin de faire comme la plupart de fes prédécesseurs, qui manquoient toujours d'argent pour leurs troupes, tandis qu'ils consumoient des fommes prodigieuses en festins & en magnificences souvent déplacées, il établit un si bon ordre dans ses finances, qu'il s'apperçut dès les commencemens que les revenus de fes domaines lui fourniroient abondamment dequoi satisfaire à tout, sans avoir besoin de l'argent que I'on retiroit des impôts qui avoient été mis sur le peuple. Dès - lors il en supprima la plus grande partie, & mérita par ce moyen l'amour & la tendresse de toute la nation.

Après ces premiers reglemens, si

Erc Chr. 869.

Hégire 255. fit d'autres concernant différens abus qui s'étoient introduits parmi les Musulmans. Il défendit les jeux de hasard, l'usage du vin, & les danses. Il chassa de ses Etats les farceurs & autres gens de cette espece; il fit éloigner aussi les éléphans, les bêtes sauvages, & jusqu'aux chiens de chasse; en un mot, tout ce qui avoit occasionné jusqu'alors des dépenses prodigieuses dans les

avantageux pour les peuples, il en

palais des Califes.

La plupart des choses qu'il interdifoit par ces nouveaux reglemens étoient déja défendues par la loi Musulmane, c'est-à-dire, dans l'Alcoran; mais il y avoit long-tems que l'on n'en connoissoit plus que le nom. Mothadi, qui étoit zélé pour sa Religion, qu'il pratiquoit avec la plus grande exactitude, fit revivre le respect que tout bon Musulman doit avoir pour le livre du Prophéte. Il le portoit presque toujours avec lui; & dans les féances publiques, où il avoit coutume de rendre lui-même la justice à ses peuples, il tenoit toujours l'Alcoran ouvert à la main , & jugeoit

DES ARABES. les différens procès en conséquence MOTHANTA

de ce qu'il trouvoit décidé dans ce livre.

Ce Prince si exact, si judicieux, Hégire 156. fi compatissant pour les malheureux . Ere Chr. 870. dut être bien indigné, lorsqu'on lui Cahibah le apprit que l'avarice desordonnée de trésor qu'elle la mère de son prédécesseur avoit avoit amasse. été cause de la mort de ce Calife. Il frémit effectivement d'horreur, lorsqu'on l'informa des trésors immenses que cette avare Princesse tenoit cachés. Il la fit comparoître devant lui; & en ayant tiré l'aveu qu'il cherchoit, il l'obligea de déclarer où elle avoit enfermé ces tréfors. Elle fir beaucoup de résistance; mais il fallut obéir; & enfin elle indiqua un souterrain bien vouté, où l'on trouva effectivement toutes les richesses dont j'ai donné le détail à la fin de la vie du malheureux Motaz. Le Calife crut punir assez cette Princesse, en la privant de ses trésors, dont elle savoit si peu faire usage.

Une confiscation de cette conféquence devint un fonds presqu'inépuisable entre les mains d'un Prince qui n'aimant à faire de dépense

Mornani, que pour les malheureux, venoit

Hégire 16. d'en diminuer le nombre par la

Ere Chi. 870. fuppression qu'il avoit faire de la

plus grande partie des impôts. Le

foin qu'il avoit eu de retrancher

en même - tems de sa cour tout ce

plus grande partie des impôts. Le soin qu'il avoit eu de retrancher en même - tems de sa cour tout ce qui pouvoit ressentir le luxe, lui avoit d'ailleurs ménagé des sommes considérables ; de sorte qu'il se voyoit en situation de satisfaire aux besoins de l'Etat, sans être obligé de surcharger ses sujets. A l'égard de ce qu'il lui falloit pour sa personne, la dépense se réduisoit à très - peu de chose. Les Historiens observent à ce sujet, que ce Calife, à l'exemple d'Omar, ne prenoit du trésor public qu'une somme très - modique pour fon entretien.

Mothadi veut mettre la réforme dans la milice Turque. Après avoir mis la réforme dans fa cout & dans son Etat, Mothadi voulut aussi établir une discipline exacte parmi la milice Turque: mais il n'étoir plus tems de former une pareille entreprise; ce corps étoit devenu trop puissant. Il voulut dumoins réprimer leur insolence, & les contenir dans certaines bornes; il ne sit que s'attier leur haine, & toutes ses démarches eurent le

succès le plus malheureux.

Bankial, un des principaux Offi- Hégire 216. ciers de cette milice, ayant commis une faute capitale, le Calife le fit tent. arrêter, & résolut de le punir, afin que cet exemple pût fervir à contenir le reste. Mais aussitôt que les Turcs eurent appris l'emprisonnement de leur Officier, ils se souleverent, & vinrent en tumulte au palais impérial, demandant à grands cris qu'on leur rendît ce prisonnier.

Le Calife, peu intimidé de ces clameurs, refusa sièrement de satisfaire ces mutins; & comme ils fe mettoient en devoir d'infulter sa garde, pour forcer l'entrée du palais, Mothadi, pour leur ôter toute espérance de ravoir Bankial, lui fit couper la tête, & la fit jetter par ses fenêtres au milieu de cette troupe qui s'obstinoit à vouloir forcer fa garde.

La vue de cette tête sanglante, loin de les intimider, ranima leur fureur, qui s'alluma encore bien plus vivement, lorsque Tagrabi, fils de Bankial, ayant appris la mort de son père, vint se mettre à la tête,

354 - HISTOIRE

Mortani. de ces mutins pour se venger du Hegre 1:6. Calife. Ils redoublerent leurs attaques; & comme il étoit venu quelques troupes au secours de la garde du palais , il y eut un combat en forme, avant de pouvoir forcer les passages. Ces séditieux réussirent ensin à s'ouvrir une entrée , & monterent à l'appartement du Calife , toujours en se battant avec ceux de ses gens qui désendoient les sécaliers.

L'intrépide Mothadi conservant toute sa dignité au milieu de ce tumulte, parut en personne, ayant l'Alcoran pendu à son col, & l'épée à la main. Il s'avança ainsi au-devant des Turcs avec ses gens, & il y eut encore un nouvel assaut à soutenir. L'avantage fut entièrement du côté des Turcs : ils massacrerent ou mirent hors de combat ceux qui défendoient le Calife; & enfin ils se saisirent facilement de ce Prince, qui n'étoit presque plus en état de se défendre, à cause de deux blesfures considérables qu'il avoit reçues.

Ces furieux traiterent ce grand

DES ARABES. 355 Prince avec la dernière indignité. MOTHADI. Ils lui demanderent, dans les termes Ere Chr. 870 les plus infolens, la démission du Le Calife califat. Ils l'accablerent même de eft tué. coups pour la lui faire donner; mais Mothadi, toujours le' même au milieu de tant d'horreurs, refusa constamment de renoncer à sa dignité. Ils continuerent donc de lui faire toutes sortes de mauvais traitemens, jusqu'à ce qu'enfin un des parens de Bankial étant arrivé, termina tout ce tumulte en donnant au Calife un coup de poignard dont il mourut fur le champ.

Telle fut la fin d'un des plus Eloge de ce vertueux Princes que l'on eût vus Prince. fur le trône Musulman. Tous les Historiens s'accordent sur les belles qualités de ce Calife. Il avoit l'ame noble & l'esprit elevé. Son cœur, naturellement porté à la vertu & à la justice, répandoir dans sa conduite & même dans toute sa personne un air de dignité, de douceur & de bonté, qui rappelloit aux peuples le fouvenir des regnes les plus heureux de la monarchie.

Mothado: El-Macin dit que ce Prince étoit Hégire 366. Eire Chr. 870. de petire taille, & affez beau de vifage. Il avoit le teint un peu bafané, & la tête chauve par-de-vant; il portoit une barbe fort lon-gue & bien garnie.





# MOTAMED-BILLAH-

### XXXIV. CALIFE.

A PR e's la mort de Mothadi , MOTAMEDI.

Motamed - ebn - Motavakel. Cette lecchi. 870.

Motamed - ebn - Motavakel. Cette che. 870.

election fut le dernier acte d'autorité qu'ils exercerent dans l'empire Sarralin ; car le pauvoir qu'ils y avoient usuré fut entièrement anéanti sous le regne de ce Calife. Ce ne sur néanmoins que pour quelque tems; car ils se releverent dans la suite , & la plupart de leurs ches formerent différentes dynasties qui s'établirent dans le Khorasan , le Khouaresm, l'Egypte, & même dans les Indes.

Motamed étoit fils de Motavakel, & frère de Montasser & de Motaz, ses prédécesseurs dans le califat. Ce Prince n'avoit point été désigné par son père pour occuper le trône: au - contraire, il en avoit été sor-

Motamed. mellement exclus; mais le fort en Hégire 216. Ere Cht. 870, décida autrement, & il fut couronné par la même faction qui venoir de détrôner Mothadi son coufin.

Les affaires de l'Empire changede Motamed rent absolument de face sous le regne de ce Prince. Ce n'est pas qu'il eût aucune qualité qui le rendît propre au gouvernement : C'étoit un débauché, dit El-Macin, qui aimoit le jeu & les passetems, & s'abandonnoit à ses plaisirs, négligeant pour cela le gouvernement de fon Etat. Mais il fut affez heureux pour déposer toute son autorité entre les mains d'un Prince aussi habile que prudent, qui possédoit tous les talens nécessaires pour bien régir un Etat soit dans la paix soit dans la guerre.

C'étoit son propre frère, nommé Mouaffec, exclus comme lui par fon père de la succession au califat: il ne parvint pas à cette dignité; mais il eur une autorité si absolue du vivant de son frère, que l'on pouvoit dire que c'étoit lui qui regnoit véritablement.

On ne dit point quelles mesures

il prit pour réprimer l'insolence de MOTAMED. la milice Turque, & anéantir in- Ere Chr. 871. fensiblement son autorité. Les Historiens rapportent seulement, que ment de l'auce fut lui qui forma cette difficile milice Tutentreprise, & qu'il en vint heureu- quefement à bout avec le tems : & afin d'ôter à cette turbulente foldatesque l'occasion d'exciter des troubles dans la capitale, il trouva moyen de l'éloigner, en l'employant dans la guerre qu'il résolut de faire aux Zinghiens, qui depuis environ deux ans avoient fait irruption dans quelques provinces de l'État Musulman, où ils s'étoient établis les armes à la main.

Ces peuples venoient du Zanguebar, province fur les côtes orien-contre les tales d'Afrique. Ils s'étoient attachés à la suite d'un imposteur, qui se disoit de la race du Prophète Mahomet dont il avoit pris le nom. Comme il avoit tous les talens propres pour la féduction, il eut bientôt à sa suite un peuple nombreux, auquel il fit prendre les armes sous son autorité; & il se donna alors le tirre de Prince des Zinghiens.

Cet imposteur profitant des di-

Zinghiens.

MOTAMED. visions intestines qui agitoient l'Em-Flégite 217: pire Musulman, vint s'établir, vers Ere Chr. 871. Pire Musulman, vint s'établir, vers l'an deux cent cinquante-cinq de

l'Hégire , dans le territoire de Couffah & de Bafrah; & poussant ses conquêtes, il envahit presqu'entièrement l'Irak Arabique. Il s'y foutint de manière, qu'il transmit à ses successeurs les États qu'il avoit envahis.

Dans le tems que Motamed parvint à la couronne, les Zinghiens non contens de leurs premières conquêtes, chercherent à les étendre plus loin; & en effet, l'on apprit au bout de quelque tems, qu'ils étoient entrés sur les frontières de Perse. & qu'ils y faisoient des ravages affreux.

Mouaffec, après avoir pris les Ere Chr. 872 premiers arrangemens nécessaires pour la tranquillité de la capitale, résolut de marcher contre ces peuples, & de les réduire. Il leva à cet effet une armée nombreuse, dans laquelle il incorpora toute la milice Turque, afin de l'éloigner de Samarath, où depuis quelques années elle avoit causé tant de défordre.

Cette

Cette expédition ne fut pas heu- MOTAMER. reuse: Mouaffec, malgré toute son Hégire 258. intelligence dans le métier de la guerre, ne put prendre aucun avantage sur ces peuples : deux fois il les attaqua en bataille rangée, & autant de fois il fut battu; de facon qu'il eut besoin de toute son expérience pour sauver ses troupes d'une entière défaite. Il se trouva enfin obligé d'en venir à un accommodement, & il retourna ensuite à Samarath, où il se livra aux affaires du gouvernement.

Il arriva presque dans ce même Hégire 269. tems une révolution qui mit sin à Fre Chr. 879. Ein de à la la dynastie des Tahériens, qui se ignante des foutenoit dans le Khorassan depuis Tahétiens. plusieurs années. Elle subsistoit alors dans la personne de Mohammedben - Taher. Ce Prince, qui avoit paru d'abord vouloir foutenir la

abfolument abandonné le foin de fes affaires.

Il avoit, par malheur pour lui, des voisins actifs & entreprenans, qui ne cherchoient que l'occasion de se signaler par les armes, & de Tome III.

gloire de ses ancêtres, s'étoit dans la fuire livré à la débauche, & avoit

Мотамир faire des conquêtes où ils pussent Hégite 259. Ete Chr. 873. s'ériger en Souverains. Le plus dan-

Commen-gereux voisinage qu'il eût alors, commen de la étoit celui de Jacoub-ebn-Léitz, dynastie des soffarides.

qui tu dans la lutte le premier tondateur de la dynastie des Sossarides. \* Ce Prince, qui ne faisoir encore que commencer son grand projet, venoit de se mettre en possession de la province de Ségestan. Ayant fait réflexion sur la facilité qu'il y avoit de faire la conquête du Khorassan fous un Souverain aussi peù capable de désense que Mohammed, il résolut de tenter cette entreprise.

Il parut donc à la tête de ses troupes, & entra dans le Khorassan. Mohammed, qui étoit alors à Nis-

<sup>\*</sup> La dynaftie des soffatides a ptis son nom du métier qu'exceptoi. L'être, che id de cette famille. Comme il avoit été chaudronnier, il voulut, a près avoit embraffe la proficiion des armes, confervet le souvenir de son ancien état; à c. il prit le furmon de Soffat, qui fignifie no nouver en ceivre, ou un ténativemire. Cett de-là que ses décendans en comme de soffat de la comme de la comme de soffat de la comme de la co

chabour sa capitale, apprit cette nouvelle avec beaucoup de surprise:
Etechn-1973.

Et

Jacoub, pour toute réponse, dit à l'Officier en tirant son sabre : Allez dire à votre maître que voilà ma patente; & sans différer plus long-tems, il fit marcher ses troupes en diligence à Nischabour, dont il n'eut pas la peine de faire le siége. A l'approche de l'armée ennemie, Mohammed abandonna sa capitale, & prit la fuite; mais l'ardent Jacoub le sit poursuivre si vivement, qu'il s'en rendit le maître & le fit prisonnier. Il arrêta en même-tems tous ceux de sa maison, se saisit de leurs biens; & poussant plus loin ses conquêtes, il entra dans le Tabarestan dont il s'empara.

Quoique la destruction de la dynastie des Tahériens ne fût pas un avantage bien considérable pour le

MOTAMED. Calife, puisqu'il y avoit une autre Hégire 260 puissance qui s'élevoit à sa place; 30 cchr. 874. cependant on apprit avec plaisir à la cour de Samarath la défaite de Mohammed. A l'égard de Jacoub, on réservoit de se conduire avec lui selon que les événemens le permettroient.

Le Calife II ne se fit donc alors aucun quitte Sama-mouvement pout troublet ce Prince rath, & re-dans sa nouvelle conquête: tout ce det.

qui fe passa de plus considérable dans cette année, ce fu le changement de demeure du Calife & de sa cour. Il abandonna la ville de Samarath, où les Abbassides avoient constamment fait leur résidence, depuis Motassem qui l'avoit fait bâtir, & alla demeuter à Bagdet, qui redevint alors la capitale de l'Empire Musulman.

Hègire 261. Ce Prince, peu après fon arrivée Ere Chr. 875: dans cette ville, prit des arrange-Ordre qu'il mens pour la fuccession au califat,

Pendant que les courtisans étoient encore occupés à s'établir à Bagdet,

on y eur une allarme assez vive de la part d'un Prince dont on ne recovoir pas encore avoir rien à Jacobb ceraindre. C'étoit ce même Jacob vivoir de Mohammed, qui avoir pris les armes, & s'approchoit à la

tête de ses troupes.

Ce Prince, poursuivant toujours Hégire 262.

ses conquêtes, s'étoit-rendu mâître Encha-876de toute l'Itak Arabique, & s'etoitentretenoit dans l'indépendance, sans cependant avoir encore osé se déclarer ouvertement contre le Calife. Ses succès le rendant plus hardi, il ne garda plus de ménagement, & prit les armes contre ce Prince. Il ne s'amusa point à insulter ses frontières: ce sier conquérant marcha droit à Bagdet, pour attaquer le Souverain dans sa capitale.

La nouvelle de sa marche causa beaucoup de mouvement dans cette ville. Les habitans esfrayés & prefque sans désense croyoient déja voir l'ennemi s'emparer de leurs biens & bruler leurs maisons. Mais le brave Mouaffec les tira bientôt d'inquiérude. Par ses soins, il y eut en peu de tems une armée en état de marcher; il se mit à la tête, &

MOTAMED. partit pour aller au-devant de Ja-Hégire 262. Ere Chr. 876. coub.

Mouaffec une bataille.

Ces deux Princes, tous deux exle défait dans cellens Généraux, s'étant trouvés présence, se livrerent une bataille, dans laquelle on fit de part & d'autre tout ce que la bravoure & l'expérience pouvoient suggérer pour mettre la victoire dans son . parti. Enfin, après plusieurs chocs donnés & foutenus avec la plus grande intrépidité, les gens de Jacoub furent enfoncés. En vain ce brave Général fit ses efforts pour les remettre en bataille, il n'y eut pas moyen de rétablir le combar. Ses troupes furent mises en déroute, & il se vit obligé lui-même de prendre la fuire.

Hégire 263. Tre Chr. 877.

Cet avantage fut suivi d'un autre que Mouaffec estima presqu'autant qu'une victoire : ce fut la mort de Moufa, fils de Buga, l'un des chefs principaux de la milice Turque. La perte de cet Officier, jointe aux sages mesures que Mouaffec avoit prises de bonne heure pour contenir cette milice, diminua tellement son autorité , qu'elle n'eut bientôt plus d'autre parti à prendre, que de fe foumettre entièrement aux MOTAMES

Califes.

gire 264.

L'éloignement d'un ennemi puicher s'édi- tre cur. 877. Et ar Cur. 877. Et eux, rétablirent la tranquillité dans la ville de Bagdet, & causerent en particulier beaucoup de joie à la cour du Calife; elle sur cependant un peu altérée par différentes nouvelles que l'on apprit presqu'en mêmetems.

Le bruit se répandit que Jacoubebn-Léitz voulant réparer la honte de sa dernière défaite, avoit remis fur pied une armée formidable, & qu'il se préparoit à venir en droiture faire le siège de Bagdet. Cependant tout cet appareil n'eut aucune suite. Jacoub se mit à la vérité en marche; mais il fut surpris en chemin d'une colique violente, qui l'emporta en peu de jours. Il laissa la succession de ses Etats à Amrou ebn-Leitz son frère, qui fur le second Prince de la dynastie des Soffarides. Celui-ci trouva moyen de s'accommoder avec Motamed, de façon que ce Calife lui accorda peu après l'abolition du crime de félonie que son frère & lui avoient

MOTAMED. commis par leurs usurpations; & Hégire 264. de plus, la possession de ce qu'ils avoient envahi fut confirmée à Amrou par des lettres patentes fignées de la propre main de Moramed.

Ahmet fe rend Souve-

Peut-être ce Prince crut-il devoir rain en Egyp-faire ce sacrifice, pour être plus en état de faire face à un puissant ennemi qui venoit de s'élever du côté de l'Egypte, & qui ne menaçoit de rien moins que de soustraire cette vaste province à l'autorité des Califes; & en effet, il vint à bout de son dessein. Ce rebelle s'appelloit Ahmet - ben - Tholon, & fut chef d'une dynastie connue dans l'Histoire sous le nom de Tholonides. Les Abbassides l'avoient nommé Gouverneur d'Egypte. Après avoir long - tems commandé dans cette province au nom des Souverains qui l'employoient, il se lasfa de cette dépendance, & résolut de secouer le joug, dès qu'il se sentiroit assez fort pour réussir. Il se déclara enfin ; & il établit si bien son autorité, qu'il regna en Souverain absolu, & transmit sa puissance à sa postérité.

Pendant que la révolte se forti- MOTAMEN. fioit en Egypte, on reçut la nou- Ere Chr. 877. velle d'un échec qu'on venoit de Les Grecs recevoir du côté de la Gréce. Ab-prennent un dallah - ebn - Rashid , Gouverneur les Musulpour le Calife d'une province fron- mans. tière de l'Empereur Grec, fit une irruption sur les terres de ce Prince, massacra les habitans de plufieurs places, & enleva tous leurs effets. Dans le tems qu'il se retiroit d'un endroit appellé Badandurium, les habitans de Séleucie & de quelques places voisines joignirent leurs forces; & ayant mis à leur tête des gens entendus dans le métier de la guerre, ils allerent chercher les Musulmans pour les charger, & s'emparer de leur butin. Ils les surprirent dans un détroit, où ils les enfermerent de façon, qu'il y avoit à présumer qu'aucun n'échapperoit. Cependant cinq cens Mululmans déterminés furent affez heureux pour se faire jour le sabre à la main à travers les Grecs, & se fauverent à toutes brides. Tout le reste fut taillé en piéces ; il n'y eut qu'un perit nombre des plus considérables qui furent faits prisomiers , &c

MOTAMED envoyés à Constantinople.

L'indiscrétion & la mauvaise conditte du Gouverneur ayant été la seule cause de cet échec, on l'auroit séverement puni, s'il eût été au pouvoir du Calise; mais on apprit qu'il étoit lui-même du nombre des prisonniers: ainsi l'on n'eur tien à faire, que de plaindre les malheureux Musulmans qui avoient péri dans cette conjonèture.

Hêgite 265. Ere Chr. 878. Ahmet s'empare de plusieurs pla-

Ere Chr. 877.

La révolte d'Ahmet - ebn - Tholon étoit une affaire d'une bien plus grande conféquence. Le Calife crut le punir beaucoup, en faisant prononcer des imprécations contre lui dans les prières publiques. Ahmet, peu sensible à une vaine cérémonie qui ne diminuoit rien de fon autorité, fit voir à la cour de Bagdet qu'il avoit des moyens efficaces pour se faire craindre. Il prit les armes, & alla attaquer plusieurs places considérables de l'Empire Musulman. Il voulut d'abord se jetter sur Alep, pour se venger de Siman, Gouverneur de certe place, qui étoit son ennemi personnel: mais ayant su que cet Officier étoit actuellement Anrioche, il alla le chercher dans DES ARABES. 371
sette ville dont il fit le siège. Les MOTAMED habitans se désendirent avec beau- Erecht. 879

coup de valeur; cependant il fallut céder à la force: & le vindicatif Ahmet ayant réusi à se rendre maître de cette place, il y sit chercher Siman; & aussirée qu'il l'eut découvert, il le fit mettre à mort. De-là il conduisit ses troupes victorieuses à Alep, dont il s'empara après un long siège; & pourssirées, il se saist de Damas, d'Emesse, il se saist de Damas, d'Emesse, d'Hamathan, de Kenestrin, & ensin de toutes les places qu'il trouva sur sa route jusqu'à Taga.

Dans le tems de ces conquêtes, Hégire 166: Ahmet, qui pensoit bien que le Ercht. 879. Calife devoit être plus indisposé Le Calife Live que jamais zontre lui, sut très-éton récour con né lorsqu'il reçut des lettres de ce resMouaffec-

ne loriqu'il requt des lettres de ce Prince, qui loin de fe plaindre des fuires funcites de fa révolre, s'adressoit à lui pour implorer son secours contre Mouasse. Le Califaregretoit d'avoir accordé à son frèreune autorité aussi étendue. Il n'enabusoit pas cependant; mais rout le monde s'adressoit à lui : il avoir une cour plus brillante que le Sou-

verain. C'en fut assez pour exciter 566. la jalousie de Motamed, & pour l'engager à faire la démarche deshonorante de se mettre sous la protection d'un Prince qui lui enlevoit ses Etats , & de l'engager à prendre les armes contre son propre frère, qui l'avoit servi utilement dans des circonstances trèsembarrassantes. Il paroît même, felon El-Macin, que le Calife ne se contenta pas d'écrire à Ahmet fur ce sujet; mais qu'il alla en perfonne trouver ce rebelle, pour le faire entrer plus vivement dans ses intérêts.

Ahmet répondit comme auroit pu faire le sujet le plus sidéle. Il dit au Calife qu'il étoit charmé de trouver une occasion de le servir, & ensin il sui promit de lui donner promtement du secours. Il paroît cependant qu'il ne se pressa pas : il montra néanmoins quelque disposition à le satisfaire; mais ce sur en se servant des mêmes moyens qu'on avoit si inutilement employés contre lui.

Il écrivir aux Gouverneurs des provinces qui lui obéissoient, de

faire supprimer le nom de Mouaffec MOTAMED. des prières publiques; car on nom- Ere Chr. 880. moit ce Prince après le Calife comme étant appellé à la succession à la semble à ce couronne. Peu après, Ahmet man-gueurs de Syda aux principaux Seigneurs d'E-rie & d'Egypgypte & de Syrie, de se rendre incessamment à une assemblée générale qu'il indiqua, & dont l'objet devoit être de rétablir le Calife dans toute sa dignité, en privant Mouaffec de l'autorité dont il jouissoit depuis le commencement du regne de son frère.

Tous se rendirent au jour & à l'endroit désignés; & Ahmet leur ayant proposé plus amplement ce qu'il leur avoit mandé par écrit, ils conclurent qu'il falloit agir contre Mouaffec, & promirent de s'y employer aussitôt qu'il leur seroit

ordonné.

Il y eut cependant une opposition vivement formée par Obcar Chancelier d'Ahmet, qui représenta que ce n'étoit point à eux à décider sur le fort de Mouaffec, & qu'il falloit auparavant que le Calife lui-même révoquat publiquement ce qu'il avoit fait à solennellement en faveur de

ce Prince. Seigneur, dit-il à Ahnet, Hégire 267. vous nous avez communiqué les leures Ere Chr. 880. du Calife qui nous apprenoient le choix qu'il avoit fait de son frère pour son collegue destiné à l'Empire, faites-

nous voir aujourd'hui des lettres de ce Prince qui révoquent les précédentes.

Ahmet lui répondit en colère : Il suffit que je te dise que le Calife n'est pas aujourd'hui en liberté de faire cette révocation ; Mouaffec le retient comme prisonnier. Au reste, ajoutat-il, je vois bien de qui tu veux prendre le parti ; mais je t'empêcherai bien de te déclarer ; car je te ferais arrêter, & je reprendrai tous les biens dont je t'ai comblé. Cette menace fut exécutée fur le champ. Ahmet déposa son Chancelier, le confina. en prison, & le dépouilla en effet de tout ce qu'il lui avoit donné. Après une démarche de cet éclat,

il n'y eut point d'autre parti à prendre que celui qu'Ahmet avoit proposé. Plusieurs personnes qui avoient êté frappées de l'avis du Chancelier. revinrent à l'instant à celui d'Ahmet ... & il fut décidé qu'on ne reconnoîproit plus Monaffec pour collégue

de Motamed dans le califat.

Il ne paroît pas que tout ce Hégire 168. grand appareil air eu quelque fuite; Ere Chr. 881. du-moins on ne voit point dans les Historiens qu'Ahmet ait agi en conséquence des promesses qu'il avoir faites au Calife.

D'un autre côté, on ne voit pas non plus que Mouaffec se soit fort embarrasse ni des menaces de son frère, ni des secours qu'Ahmet promettoit de donner. Il ne se vengea . de celui - ci , qu'en ordonnant que l'on prononceroit des malédictions contre lui dans les prières publiques; bien résolu néanmoins de se venger autrement, dès qu'il auroit exécuté une entreprise qu'il méditoit depuis long-tems.

C'étoit de marcher contre les Mouaffre. Zinghiens, afin de réparer la honte détruit les qu'il ressentoit d'avoir été battu par ces peuples. Il assembla donc un corps considérable de troupes ; & fe mettant à leur tête avec Mothaded fon fils, il partit en diligence pour aller chercher l'ennemi.

Cette expédition fut plus heureuse que les précédentes. Dès la première action les Zinghiens furent

MOTAMED. défaits: mais il leur en couta beaucoup moins qu'au vainqueur; de forte qu'ils fe trouverent bientôt en état de chercher à reprendre leur revanche.

Il y eut au commencement de Hégire 269. Bre Chr. 882. l'année fuivante une bataille décisive, dans laquelle les Zinghiens furent absolument ruinés. On leur tua un nombre infini de foldats; le reste fut mis en déroute ou fait prisonnier. Le Prince même qui les commandoit alors fut obligé de la fuite. Mouaffec prendre poursuivit avec tant de chaleur, qu'il l'atteignit enfin dans la province d'Ahuaz, où il s'étoit réfugié avec les débris de ses troupes. Il voulut encore faire quelques efforts pour se défendre : sa résistance fut inutile; elle ne servit qu'à faire massacrer la plus grande parrie du peu de monde qui lui restoir : il fut enfin fait prisonnier, & peu après on lui trancha la tête , que Mouaffec envoya auffitôt à Bagdet. Après la mort de ce chef, ce qui

restoit de Zinghiens se dispersa en diverses provinces; & ce parti, qui avoit paru jusqu'alors si sormi-

dable, fut entièrement anéanti.

Cette glorieuse expédition fit un Hégie 16Gette glorieuse expédition fit un Hégie 16fiet étonnant dans l'Empire. Sarrasin, & sur-tout à Bagder, où toutes
les voix se réunirent pour donner
à Mouasse les éloges qui lui étoient
dûs. Le Calife lui - même ne put
s'empêcher d'être sensible à l'obligation qu'il lui avoit, & il lui en
témoigna publiquement sa reconnoisse sance, en lui rendant son amitté,
& en lui donnant le titre flateur
de Nasser-Lédinillah, c'est-à-dire,
Protesteur de la Religion Musulmane:
& il continua de gouverner sous ce

titre jusqu'à la mort.

Ce Prince voulut mettre le com-Hégite 270. ble à fa gloire, en tournant se art mes contre Ahmet, Gouverneur d'E-met. Mort d'Ahmet, ogypte; mais à peine étoir-il en marche pour l'aller joindre, qu'il apprit la nouvelle de fa mort. Il semble que cet événement n'auroit pas dû empêcher le départ de Mouassec car s'il se sur rendu en Egypte avec ses forces, il auroit pu facilement éteindre la révolte, en empêchant le sils d'Ahmet de se mettre à la tête des rebelles, comme il arriva en effet. Mais Mouassec n'en vouloit

. Hégire 17

Coort

Moranta-apparemment qu'à la personne d'Ahhigie 270, met; de sorte que dés qu'il le sur mort , il révoqua les ordres qu'il avoit dounés pour cette campagne.

El - Macin rapporte quantité de son éloge. traits qui font l'éloge de ce rebelle. Il convient cependant qu'il étoit cruel & fanguinaire; mais ce n'étoit que lorsqu'il avoit l'épée à la main contre ses ennemis : du reste, il étoit libéral, tendre, compatiffant, aimant les pauvres & les affistant avec la plus grande générosité. On assure même qu'il répandoit tous les mois trois mille écus pour fecourir les malheureux, & mille écus pour ceux qui desservoient les Mosquées. \* Ce ne fut pas seulement sa province qui se ressentit de ses libéralités; il les étendit jusque dans la capitale même du Calife, où il envoya une fois deux millions & deux cens mille écus d'or, dont une partie fut pour les pauvres & les infirmes, & l'autre fut employée à faire des présens considérables aux favans & à ceux qui cultivoient les lettres.

<sup>\*</sup> Ahmet avoit fait bâtit entre le vieux & le nouveau Caire, une superbe Mosquée que l'on appelle encore aujourd'hui, la Mosquée de bea-Tolon.

Tout cela étoit peu de chose en MOTAMED. comparaison de ce qu'il avoit à regne 2700. payer pour la dépense de sa maison; car il avoit sept mille esclaves, fept mille chevaux, huir mille mulets & autant de chameaux, & trois cens chevaux de baraille. Outre cela, fa cuifine lui coutoit trois mille écus tous les jours; & ce qui est bien surprenant, c'est que, malgré toutes ces dépenses, on trouva encore dix millions d'or dans ses coffres après sa mort. Il avoit en effet des revenus prodigieux; & l'on assure que son seul gouvernement d'Egypte lui rapportoit tous les ans trois cens millions d'or. \*

Telle étoit la fortune d'Ahmet. Origine Il étoit Turc d'origine , & avoit d'Ahmet. commencé par être efclave à la cour de Mamon. Il paffa ensuite dans la

M. l'Albé Renaudot, dans son histoire des Patianches d'Alexandrie, prétend qu'El-Macin s'eft trompé, & après lui M. d'Herbolot, en faisant monter si haut les revenus d'Espyre. Il estire, d'après les meilleurs Auteurs, que cette province na rapportoit qu'environ quarte million, & trois can mille contess d'or i ce qui évoit encore confidérable, sur-tour, si l'on sait réflexion que l'Egypte avoit éét avagée pluseurs fois par les Arabes, & que les différents Gouverneurs qui on y avoit mis avant la révolte d'Almer, y s'évoient confidérablement entichis en épuisant cette province, pipier, L'aira, Alex, pag. 34,8

MOTAMED. milice Turque qui étoit au service Hegire 270. des Califes; & après s'y être dif-Sre Chr. 883. tingué par sa bravoure, il parvint rapidement aux grades les plus honorables. Il se sit alors connoître plus particulièrement à la cour; & comme il avoit l'ame grande, l'esprit élevé, les manières nobles & engageantes, il se sit la plus grande réputation dans l'Empire Musulman; & enfin les Gouvernemens d'Egypte & de Syrie étant venus à vaquer, le Calife Motaz ne crut pas pouvoir rien faire de mieux, que d'y nommer un sujet d'un si rare mérite. Les révolutions qu'il occasionna dans la fuite firent bien voir qu'on auroit pu faire un meilleur choix. Il laissa trente trois enfans mâles, dont l'aîné appellé Hamaroviah fut son successeur. El-Macin rapporte qu'Ahmet étant près de mourir, leva les mains & les yeux au ciel en s'écriant : Seigneur, ayez pitié de celui qui n'a pas connu les bornes de son pouvoir-, & faites - lui voir que vous avez de la bonté pour lui à la fin

> Depuis la mort de ce Prince, jusqu'à celle de Mouaffec, qui ar-

de ses jours.

riva dix ans après, on ne voit pas MOTAMEDE qu'il se soit rien passé d'intéressant Hégire 270. concernant le regne de Motamed. Ete Chr. 883, On pourroit en donner pour cause, & suiv. la maladie dont Mouaffec fut attaque dans le tems qu'il se disposoit à marcher contre Ahmer. La goutte, dont il n'avoit jusque-là ressenti que de légères atteintes, devint alors une maladie habituelle qui ne lui donna presque plus de repos. Il ne lui fut donc plus possible d'agir au dehors : tout ce qu'il put faire, ce fut de profiter des momens dans lesquels les douleurs lui laissoient quelque liberté, pour donner ordre aux affaires & à la police de l'Etat. Car le Calife, qui avoit fait voir tant de jalousie de ce que son frère géroit toutes les affaires de l'Empire, n'avoit cependant jamais pense à se mettre en état de gouverner par lui-même.

Ce Prince uniquement occupé de fes plaifirs, ne chercha jamais à de Motande s'instruire de ce qu'il devoit favoir de de Motande pour templir les devoirs de fa place. Il avoit néanmoins de l'esprit, de beaucoup de goût pour les belles-lettres, pour les arts, & en parti-

Moramen culier pour la musique qu'il aimoit des lieures, passionnément; mais il se livroit à se lieures, passionnément; mais il se livroit à se lieures, passionnément; mais il se livroit à se lieures, passionnément; de la maissionnément de la musique qu'il aimoit de suite de la musique de

oilit, ou loriqui etoit ratigue de débauches, & non en Souverain attentif à ses devoirs & à ses affaires, qui ne doit s'occuper des connoissances curieuses que par maniè-ee d'amusement, & pour se délasser d'occupations plus importantes.

Mouaffec étoit d'un caractère bien différent. Avec autant d'esprit que fon frère, il avoit du bon fens, de l'élévation, de la noblesse, de la pénétration, & fur-tout une activité admirable dans l'administration des affaires. C'est ce qui lui fit ressentiu qu'il avoit d'être affligé d'une cruelle maladie qui le condamnoit à l'inaction.

Cependant, comme les affaires de l'Etat exigeoient sa présence dans différentes conjonctures, où la perfonne du Souverain, ou de celui qui le représente, fait beaucoup plus d'effet que des ordres, il imagina, ne pouvant plus monter à cheval, de faire faire une espéce de chaise, ou plutôt de chambre

portative, dans laquelle en se met tant dans la situation la plus commode que la goutte pouvoit lui per mettre, il y avoit un esclave à ses trecht. 823, pieds qui lui frottoit les jambes avec de la neige. C'étoit le seul reméde qu'il eût trouvé capable de calmer ses douleurs. Cette chaise étoit portée par un certain nombre d'esclaves; & à cet effet il y en avoit quarante qui se relevoient tour à tour.

Abulfarage, dont ce fait est tiré, rapporte en même-tems un trait qui en faisant honneur à l'humanité, donne une grande idée du caractère de Mouaffec. Ce Prince, loin de traiter ses esclaves avec la dureté que les Orientaux avoient pour eux, & que l'on a fouvent pour des domestiques d'une espèce différente dans des nations qui se disent plus polies; ce Prince plein de bonte & de tendresse, ne voyoit dans ses esclaves que des hommes comme lui, dont il ne différoit que par la bisarrerie de la fortune. Il étoit senfible à la peine qu'il leur donnoit, & il leur disoit quelquefois : Je sais bien que vous devez être excédes de MOTAMAD. fatigue je vous plains; mais je fouf-Higire 270- fre si cruellement, que j'aimerois mieux es suiv. Et Chr. 883. encore étre à votre place, que d'être k suiv. comme je suis; car du-moins vous jouisse de la santé.

Ce Prince, malgré les vives douleurs dont il étoit tourmenté, continua cependant toujours de travailler pour le bien & la gloire de l'Etat, dont il n'y avoit que lui qui
pût prendre foin fous un Souverain
aufil indolent que le Calife: &
comme il prévoyoit que s'il venoit
à mourir, l'Etat tomberoit dans un
abandon qui feroit la fource de beaucoup de défordres, il forma de
bonne heure fon fils aux affaires,
afin qu'il le fecondât pendant fa
vie, & qu'à fa mort il pût prendre le timon du gouvernement.

Highe 278. Mouaffec, après avoir passé ains le fetchiné 21. pluseurs années dans les douleurs mordes de dans les douleurs de Mouaffec de dans les travail, termina enfin sa carrière l'an de l'Hégire deux cent soixante & dix -huit, & de l'Ere Chrétienne huit cent quarrevingt-onze. La mort de ce Prince causa un deuil presqu'universel dans l'Empire Musulman. Sa bonté, sa douceur, sa capacité, sa bravoure,

lui

lui avoient mérité les suffrages & l'a- MOTAMED. mitié de tous les peuples. Les Grands Hégire 278. de l'Etat, qui avoient occasion de le voir plus souvent & de plus près, le regreterent aussi davantage : ils ne crurent pouvoir donner à sa mémoire une plus grande preuve de leur reconnoissance, qu'en demandant au Calife que Mothaded, fils de ce Prince, fût substitué aux charges, honneurs & prérogatives dont le père avoit joui si glorieusement pendant sa vie. Mothamed y confentit volontiers; mais il eut bien-

tôt sujet de s'en repentir. Dès que l'immense autorité de Mothaded, Mouaffec eut été transportée à Mo- son fils, oblitable thaded son fils, ce Prince entreprit le déclarerson de profiter de la foiblesse du Calife, successeur. pour s'ouvrir un chemin au trône; & comme il ne pouvoit y parvenir qu'en éloignant Giaffar, fils de Motamed, que ce Calife avoit désigné son succelleur il y avoit déja quelques années, il en conféra avec plusieurs des principaux de la cour, qui aimant beaucoup mieux le voir sur le trône que le fils du Calife, qu'ils n'estimoient pas plus que le père, furent d'avis d'en parler en Tome III.

Moranten corps au Calife lui-même, & de Hégire 178. l'obliger à révoquer la disposition qu'il avoit faite en faveur de son fils, pour lui substituer Mothaded, L'affaire ayant été communiquée à Motamed, il parut extrêmement surpris qu'on osat lui faire une proposition si désobligeante pour lui

à Motamed, il parut extrèmement furpris qu'on osàt lui faire une propolition si désobligeante pour lui & pour son fils; il reçut fort mal ceux qui lui en parlerent. Cependant, lorsqu'il vir que ce n'étoit point un parti peu considérable qui faisoit cette demande; mais que toute sa cour & les principaux de l'Etat étoient dévoués à Mothaded, & sollicitoient l'exclusion de Giastar, il sentit bien que pour prévenir les mouvemens que pourroit occasionner son refus, il n'avoit d'autre parti à prendre que d'accorder ce qu'on lui demandoit.

l'égire 279. Cettegrande affaire fut terminée au 2re Chr. 892- commencement de l'an de l'Hégire deux cent foixante & dix-neuf. Il y eut une affemblée générale des Seigneurs & des principaux Officiers de l'Etat, dans laquelle le Calife ôtant à fon propre fils le droit qu'il lui

à fon propre fils le droit qu'il lui avoit accordé de fuccéder après lui à la couronne, il le transféra à Mothaded.

L'applaudissement général que l'on Motames. donna à cette démarche du Calife Hégire 279. Ete Chr. 8914 fut pour lui un nouveau sujet de Mort de chagrin; & dès-lors il tomba dans Motamed. une mélancolie qui le conduisit promtement au tombeau. Il mourut d'une esquinancie, après un regne

d'environ vingt-trois ans, & il en avoit autour de cinquante. Son corps fut porté de Bagdet à Samarath. où il fut inhumé.

Ce Prince, au rapport d'El-Macin, avoit le visage assez beau, mais un peu basané, la tête grosse, & marquée de petite vérole au front, la taille parfaite, & la barbe fort longue : elle commençoit à blanchir, aussi-bien que ses che-

veux. A l'égard du caractère, ce qu'on son caraca vu de lui sous son regne suffit tère. pour le faire connoître. Ce Prince n'aimoit que le plaisir, & abandonnoir volonriers à d'autres le soin des affaires. Mouaffec avoit profité de fon indolence pour prendre autorité absolue dans l'Etar, & le conduire à sa fantaisse. Il étoit également maître des finances ; de façon qu'il refusoit quelquefois de Rij

#### 388 HISTOLRE

MOTAMED. l'argent au Calife, fous prétexte Hégire 279: que ce Prince en faisoit un mauvais Err Chr. 891: usage quand il en avoir. En effer,

Motamed n'étoit porté à faire de la dépense que pour de vains amufemens, qui n'étoient point du goût d'un homme tel que Mouassec.

El-Macin rapporte des vers que fit un jour ce Calife à l'occasion du resus que son frère avoit fait de lui donner quelque chose qu'il lui demandoit. Voici le sens de ces vers: N'est - il pas étonnant qu'un homme de ma sorte se voie resust pour peu de chose? Mon nom embrasse tout le monde, & mes mains ne tiennent rien.

Parmi les savans qui demeuroient à Bagdet depuis que les sciences y étoient en recommandation, il y en eut deux qui s'y distinguerent sous le regne de Motamed. Le premier, qui s'appelloit Alcendi, étoit fils d'Isacc, Gouverneur de Coussand fous le regne de Mahadi & de Haroun. Il possédoit dans un dégré éminent la Médecine, la Dialectique, l'Astronomie, la Philosophie, la Géométrie, l'Arithmétique, la Musique: on lui avoit donné le sur-

nom de Philosophe par excellence. Motames. Le second étoit un Chrétien nom- Ere Chr. 892 mé Kosta-ebn-Luca: il parcourut toute la Gréce, & ramassa un grand nombre d'ouvrages excellens qu'il traduisit en Arabe. Un Seigneur d'Arménie, appellé Sénarib, l'attira chez lui; & il y passa le reste de ses jours. On lui éleva un tombeau de marbre, sur lequel on fit graver la figure d'une lyre; honneur destiné seulement aux Rois & aux Législateurs.







# MOTHADED-BILLAH.

XXXV. CALIFE.

MOTHADED. Hégire 279 Ere Chr. 892, OTHADED-EBN-MOUAFFEC fut de la mort de fon oncle Motamed, & fit voir, en prenant la couronne, qu'il étoit digne de la porter. Elevé par un père qui, fans avoir monté fur le trône, avoit gouverné l'Etat en Souverain, il s'étoit formé fous fes yeux dans le grand art de regner, & il en donna des preuves éclatantes dans tout le cours de fon califar.

Affuré de l'amour des peuples, par la reconnoissance qu'ils avoient pour les fervices de son père, il se les atracha plus particulièrement encore par les bienfaits qu'il répandit sur eux pendant le cours de son regne, & même dès les premiers pas qu'il fit vers le trône. Le détail

qu'il avoit eu du gouvernement Mothabité immédiatement après la mort de Ere Chr. 892. son père, lui ayant fait connoître que les impositions de l'année précédente avoient surchargé le peuple, de manière que l'on n'avoit pu en recevoir qu'une légère partie, il sit généreusement une remise de tout ce qui étoit dû de reste, & prit de sages mesures pour la suite, afin que les taxes fussent proportionnées aux facultés de fes fujers.

Ce Prince voulut aussi commencer son regne par faire un coup d'éclat en favorise les faveur des Alides, mais les avis que lui Alides. donna son premier Ministre l'en dé-

tournerent. Du reste, il fit à ceux de cette famille tout le bien qu'il lui fut possible de faire sans s'attirer d'en-

nemis.

L'inclination qu'avoit Mothaded pour cette famille provenoit, dit-on, d'un songe qu'il avoit eu dans le tems qu'il ne menoit qu'une vie privée sous la régence de son oncle. Il avoit vu un homme qui étendant fon bras fur le Tigre, avoit mis ce fleuve à sec , & avoit ensuite sappellé ces eaux dans leur lit en retirant son bras. Ce même homme

R iv

MOTHADED. lui demanda s'il le connoissoit. Mo-Hegire 279. thaded lui ayant répondu que non: Je suis Ali, reprit-il : tu vois quelle est ma puissance; songe, lorsque tu seras sur le trône, à traiter avec bonté

les enfans de ma maison. Le Prince lui en donna sa parole; & ce fut sur ce fondement qu'il prit parti pour les Alides.

Il avoit même réfolu en confé-Le Calife eft détourné de quence, de faire maudire publique-

ment Moavias premier Calife des Ommiades, pour venger la mémoire d'Ali, contre lequel ce Prince avoit fait prononcer des malédictions dans les prières publiques. Mothaded eut à ce fujet une conférence assez longue avec Obéidallah-ebn-Soliman, fon premier Vifir, qui lui parla avec beaucoup de prudence sur ce projet. Il lui représenta que la famille des Ommiades s'étoit bien augmentée depuis le coup affreux qu'on lui avoit porté pour l'éteindre ; & qu'en maudissant Moavias, il alloit indisposer contre lui tous les parens de ce Prince . & en un mot tout ce qui appartenoit à la maison d'Ommiah; que I'on devoit se regarder comme trop

DES ARABES. heureux de ce que ces Princes ref- MOTHADED. toient tranquilles, & qu'ainst il y Ete Chr. 892. auroit de l'indiscrétion à réveiller une ancienne querelle', qui pourroit les porter à considérer leurs forces, & à prendre des mefures pour en faire usage, au détriment de la tranquillité de l'Etat. Il insista vivement sur la différence de la conduite des Alides & des Ommiades; & il pria le Calife de faire réflexion que ceux-cit, depuis leur chute, n'avoient point fait de grands mouvemens pour se relever; & qu'an-contraire les Alides avoient tonjours été inquiets , & qu'il ne s'étoit presque point passé de regne que quelqu'un de cette maison n'eût fait des tentatives pour remonter sur le trône ; qu'ainsi il falloit prendre bien garde de ne pas lenr donner tant d'avantages , parcequ'ils n'étoient que trop partés à les faire waldir ; & qu'enfin il devoit toujours être persuade que les Alides & les Ommiades haissoient également les Abbassides; & que dèslors it n'y avoir point de distinction à mettre entre les uns & les

autres. Ja it " & f

MOTHADED.

Le Calife se rendit aux avis de Hégire 279 fon Visir; c'est-à-dire, qu'il n'exécuta point contre les Ommiades le dessein qu'il avoit projetté; mais il crut devoir favoriser un peu les Alides, en conséquence de la promesse qu'il en avoit faite dans le songe dont je viens de parler ; car on faisoit d'attention aux fonges chez les Orientaux. Il y avoit mêd'habiles gens qui faisoient profession de les interpréter. Ils ne manquoient pas d'occupations, parceque la chaleur du climat contribuoit beaucoup à donner des vifions & des fonges. On verra que le Calife en avoit plus qu'un autre; de sorte que malgre toutes ses belles qualités, il y a apparence qu'il étoit un peu visionnaire. Quelques mois après l'installation

Hégire 280. Ere Chr. 893. Mothaded blement l'ambasfade du Sultan d'Egypte.

de Mothaded, il lui vint une amrecoit favora- bassade de la part de Hamaroviah, fils du fameux Ahmet-ebn-Tholon, auquel il avoit fuccédé dans le gouvernement d'Egypte & de Syrie. A l'exemple de son père, il s'éroit érigé en Souverain dans ces gouvernemens, & avoit même pris le titre de Sultan ; mais comme il

avoit fait la démarche de deman-Morthhisé der l'inveftiture au Calife, on ne le regardoit plus à la vérité comme un rebelle, mais toujours comme un Souverain que l'on toléroit avec quelque répugnance. Ce Prince rifa qua donc une ambassade auprès de Mothaded, & offrit sa fille, appellée Ketrolnada, pour la marier avec son fils aîné.

Cette ambassade fut très-bien reçue du Calife, qui sur le rapport qu'on lui fit de la beauté de Ketrolnada répondit qu'il consentoit en partie à la proposition du Sultan: qu'il recevroit avec beaucoup de plaifir cette Princesse dans ses Etats; mais que ce ne seroit point pour fon fils, & qu'il aimoit mieux la prendre pour lui - même. Hamaroviah, charmé de cette réponse; envoya faire ses remercimens au Calife; & dès-lors il y eur une pari faite intelligence entre ces deux Princes. Ketrolnada, qui étoit en core trop jeune pour être mariée, ne partit pour Bagdet qu'environ deux ans après que son mariage eut été arrêté avec le Calife.

Dans cet intervalle, Mothaded R vi

MOTHADED. Hégi e 181. Ere Chr. 894. Il distipe une révolte

se vit obligé de prendre les armes pour mettre fin aux incursions d'un gros corps d'Arabes & de Curdes, qui s'étant unis ensemble, étoient end'Arabes & de Curdes.

trés en Mésopotamie, & mettoient tout au pillage du côté de Mossul. Dès que la nouvelle en fut venue à Bagdet, le Calife partit à la tête de ses troupes, & se rendit en diligence vers Mosful, où il rencontra les rebelles. Ils éluderent pendant quelque tems d'en venir aux mains avec ce Prince, & firent différentes feintes pour tâcher de l'éviter : mais Mothaded les toujours exactement fuivis dans leurs détours, il les joignit enfin auprès du fleuve Zaban, où ils n'eurent point d'autre parti à prendre qu'à vaincre ou mourir. Il y eut dans cet endroit une action fanglante, dont tout l'avantage demeura au Calife. Les rebelles furent, ou taillés en piéces, ou noyés dans le fleuve; le peu qui en rechappa se dispersa de côté & d'autre.

Après cette expédition, Motha-Il s'empare ded , mécontent d'un Seigneur nomde Mardin,& la fait rafer. mé Hamadam, qui paroissoit méditer quelque mauvais dessein, pour

cé par faire construire dans ses ter- Hégire 281res une forte citadelle appellée Mar- Ere Chr. 894. din, vint en personne attaquer cette place. Hamadan, à l'approche du Calife, sortit aussitôt de la citadelle, & laissa à son fils le soin de la défendre. Le siège fut donc commencé, & on livra plusieurs atraques, aufquelles les affiégés répondirent avec beaucoup de résolution. Après plusieurs assauts, le Calife voulant ménager ses troupes, s'approcha lui-même de la place, & demanda à parler au fils de Hamadam. L'affaire fut terminée dès la première conférence. Mothaded ayant promis à ce jeune Officier toute sureté pour sa personne & pour ses gens s'il vouloit rendre la place, la proposition sut acceptée. Le Commandant fortit avec fon monde ; & aussitôt après , le Calife donna ordre que l'on enlevât tous les effets tant en meubles, que machines de guerre & provisions de

bouche; & ensuite il fit raser la citadelle. La ruine de cetre place. termina la querelle & les mécontentemens du Calife: car lorsqu'il fut

l'exécution duquel il avoit commen- MOTHADED.

MOTHADED. de retour à Bagdet, Hamadam étant venu se présenter à la cour pout faire fes foumissions, Morhaded le reçut fort bien; & cet Officier avec son fils lui prêterent serment de fidélité.

. Ce fut quelques mois après cette Hégire 181. Ere Chr. 895 . expédition, que l'on jouit à Bagdet Fêtes à l'occasson du ma- du brillant spectacle de l'arrivée de riage de Mola Princesse que le Calife devoit thaded avec Kétrolnada.

épouser. Hamarovials fit dans cette occurrence un étalage pompeux de fes immenfes richeffes. Il fir accompagner sa fille par un cortége nombreux de Seigneurs des plus qualifiés d'Egypte & de Syrie , & il les chargea de présens d'un prix inestimable, qu'ils devoient offrir de sa part au Calife.

Mothaded, de son côté, reçut la Princesse avec la plus grande magnificence. Depuis fon arrivée jusqu'à la célébration du mariage, & même long-tems après, il y eut tous les jours des fêtes brillantes, des repas somprueux, des divertissemens de toute espece, qui rendirent Bagdet un féjour enchanté, où l'on ne respiroit que la joie & le plaisir : car ce ne fut pas seu-

Iement à la cour que l'on donna MOTAMONDE des fêtes, le peuple eut aussi les lifetes saitennes; & il y eut, soit dans la ville, soit sur le Tigre, des spectacles extrêmement variés, qui étoient suivis de festins publics que l'on donnoit au peuple dans les différens quartiers de Bagdet.

Mais dans le tems qu'on ne pen- Hamardfoit qu'à fe réjouir dans cette ville, vian et affaiil furvint une nouvelle qui répan-

al furvint une nouvelle qui repandit le deuil parmi tous les courtifans, par le chagrin qu'elle caufa au Calife & à la Princefle fa nouvelle épouse. Hamaroviah n'étoit plus. On apprir que ce Prince venoit d'être affaffiné \*à Damas pendant la nuit; par un' de ses do-

<sup>\*</sup> Les débauches, de ce Prince furent causé et gepetre. Ayant un jour îni y-beit fost les coup su
jeune hontene qui ne voulorit poim se preper à re
institute de la resultat poim se proper a les
outés d'un trait aufit airfeut, qu'il projetterent si
cuttés d'un trait aufit airfeut, qu'il projetterent si
fallut pour cela attendre qu'il sit honde l'Egypre, car la chole n'auroit pas se praideable d'ans ce
gouvernement. Ce Prince avoit-apreté et lui sum
ilonne apprivoitée, qui couchei à se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de la ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de la ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de le ne laissoit a se psels lorsqu'il dormoit ş de presentat le se psels lorsqu'il dormoit ş de la ne laissoit ş de psels lorsqu'il dormoit ş de la ne laissoit ş de la se la ne la

Мотнары, mestiques. Mothaded, qui avoit Hégire 282. Ere Chr. 895, pour ce Prince une amitié particulière, fut sensiblement touché d'un événement aussi cruel ; & sa dou-

leur augmenta encore par le désefpoir dans lequel il vit tomber la tendre Ketrolnada , lorfqu'on lui annonça la mort de son père.

Dit proclamer Sultan.

Peu après , on reçut encore de ce même endroit des nouvelles prefqu'austi fâcheuses. Les Officiers & les principaux de Damas se trouverent partagés de fentiment pour donner un successeur à Hamaroviah. Les uns nommerent Geisch, fils aîné de ce Prince, qui s'installa aussitôt sur le trône, bien résolu de s'y soutenir. D'autres Seigneurs, qui vouloient pour Souverain le frère même de Hamaroviah, allerent en armes au palais attaquer le nouveau Sultan , pour l'arracher du trône , & le forcer de condescendre à leurs volontés; mais ce Prince ayant fait couper la tête à son oncle, la fit jetter par les fenêtres au milieu de ces furieux, qui se battoient avec les gardes de son palais. Ils furent si frappés de ce coup, qu'ils se retirerent à l'instant, sans néanmoins DES ARABES. 40: abandonner leur projet de déposer le MOTHADED Sultan.

Ils n'exécuterent néanmoins ce Hégie 28, complot que l'année suivante. Ils trêch. 28 le trevinrent en armes attaquer ce Prin-Harounre ce, & le tuerent, aussi - bien que comme en la Princesse suivante en la Princesse suivante en suivante en lieu de fureré. Haroun, second sils de Hamaroviah, sut peu après proclamé Sultan. Telles furent les révolutions qui arriverent en Syrie dans l'espace de peu de mois. Tout cela se passa la ville de Damas, que Hamaroviah avoit choisse pour la capitale de ses Etats.

Après que l'on fut un peu revenu de tant d'horreurs arrivées pref. Sui l'une, moyenque coup fur coup, Mothaded ju-nant untrigea à propos de prendre quelques but mefures pour affurer la dépendance du Sultan d'Egypte à l'égard des Califes, autrement que par l'investiture: ainsi, lorsque Haroun lui écrivit pour la demander, ce Prince ne la lui accorda que lorsqu'il se sur le lui accorda que lorsqu'il se fut engagé envers lui d'une redevance annuelle d'un million d'or, & de cinq cens mille écus. Le Sultan, qui vouloit avoir un ami & un

Mothaded. protecteur dans la personne de Mo-Hegire 283. thaded, se soumit volontiers à ce qu'il exigeoit de lui; & quelques années après, cela lui valut denx autres gouvernemens considérables, que le Calife joignit à ceux qu'il possédoit déja, moyennant une somme annuelle de quatre cens cinquante mille écus.

Inquiétude un fonge qu'il

Mothaded fut vivement tourmendu Calife fur té de fonges & de visions dans cette même année. En voici une, entr'autres, d'une espece assez singulière. Etant retiré dans son appartement pour y reposer, toutes les portes s'ouvrirent; & il vit un fantôme qui se présenta à lui. Cette vision fut répétée plusieurs fois ; mais le fantôme paroissoit chaque fois sous une figure différente, tantôt fous la figure d'un Dervis, tantôt fous celle d'un marchand, quelquefois fous celle d'un foldat : la couleur changeoit aussi toutes les fois; car la figure étoit quelquefois pâle, quelquefois animée, tantôt brillante de lumière, tantôt d'un brun obscur : les postures & les démarches se diversificient auffi pareillement. Enfin, ces appaDES ARABES. 403 titions répétées firent beaucoup de MOTHADED.

bruit à Bagdet, & occuperent les Ere Chr. 896. astrologues & les interprétes des songes, qui ne purent rien dire de latisfaisant pour expliquer ce que ce pouvoit être. Les uns disoient que ce fantôme étoit un génie, ou esprit follet appellé Ginne par les Arabes; d'autres que c'étoit un diable envoyé pour tourmenter ce Prince; d'autres enfin, que c'étoit un Ange qui venoit l'avertir de se corriger de ses défauts. Quelques personnes sensées imaginerent qu'il n'y avoit en tout cela que de l'artifice, peut-être de la part de quelqu'un même de la cour qui avoit quelque dessein, qu'il vouloit faire réussir en intimidant le Calife. On lui en parla à lui - même ; & cela fut cause qu'il fit maltraiter plusieurs de ses gens, pour tâcher de découvrir d'où provenoient toutes ces fourberies. Au reste, toutes ces prétendues visions pouvoient fort bien prendre leur source dans une imagination trop échauffée, qui faisoit appercevoir les objets aufquels il penfoit trop vivement.

L'astrologie judiciaire, à laquelle

MOTHADED. les Arabes s'appliquoient avec cette pour l'astrologie.

Bre Chr. 897, vivacité qui leur étoit naturelle, Inclination contribuoit beaucoup à entretenir, desOrienraux & même à faire naître des fonges & des visions dans des cerveaux brulans, lesquels frappés des prédictions de leurs astrologues, imaginoient voir tout ce qu'ils souhaitoient, on ce qu'ils appréhendoient. Lorsqu'un songe les avoit frappés, on avoit recours auflitôt à ceux qui d'office étoient chargés de les expliquer; & comme le hasard permettoit quelquefois qu'ils rencontrassent juste, cela les mettoit dans la plus haute considération; & l'on cherchoit à se tromper soi-même, en ne voulant pas faire attention que le plus souvent il n'arrivoit rien de ce qu'ils avoient prédit, & qu'on éprouvoit même tout le contraire. Les Princes eux - mêmes . quoique plus éclairés que le peuple, donnoient également dans ces ridicules fuperstitions; & il n'y avoit guères de Souverain en Orient, qui n'eût à fa cour son astrologue & son interpréte des songes. C'étoient, pour ainsi dire, des Officiers de la

couronne.

Cette même année fournit en particulier une preuve bien convaincante de la fausseté des prédictions de l'astrologie judiciaire. Tous se résidire
ceux qui passoient pour exceller
dans cette prétendue science, avoient
unanimement prédit que dans la
deux cent quatre-vingt-quatrième
année de l'Hégire, la surface de
la grande Asie, dans toute l'étendue
de l'Empire Mahométan, seroit
inondée par des torrens de pluie,
qui seroient suivis peu après du débordement de toutes les rivières.

A la place de cette espece de déluge, il y eur dans presque toute l'Asse une sécheresse si affrense, que les sources tarirent, les arbres, les plantes sécherent sur pied; & partout on ordonna des prières publiques & des jeunes, pour obtenir de la pluie. Malgré cet événement, si opposé à ce qu'on avoit prédit avec la plus grande confiance, l'actrologie ne perdit que légèrement de son crédit; & biensor après elle reprit saveur comme auparavant.

L'année suivante, il fallut se mettre en campagne pour réprimer une

MOTHADED. secte de fanatiques qui mettoit l'al-Hégite 281. larme dans toute l'Arabie: on les Ere Chr. 898. larme dans toute l'Arabie: on les Commen appelloit Karmates, du nom de ce-

commen appelloit Karmates, du nom de cecement de la lui qui avoit été le fondateur de leur feté des Kaimates. religion & de leur doctrine. Ce

chef ne fit d'abord que dogmatifer; mais ceux qui lui succédetent se voyant à la tête d'un nombre infini de disciples, leur firent prendre les atmes, & entreprirent de faire des conquêtes. Avant de parler de leurs exploits, je crois qu'il est à propos de faire connoître la personne & la doctrine de celui qu'ils reconnoissoient pour l'Apôtre de leur religion.

Karmath, c'est ainsi que se nommoit cet imposteur, étoit natif d'un village aux environs de Coussah, qu'on appelloit Hamadan-Karmaz; ce sut de - là qu'il tira son nommoit présentent qu'on l'avoit ainsi nommé, parcequ'il étoit petit & contresait; selon la signification du mot Arabe Karmath. Il publia une doctrine qui renversoit absolument le Musulmanisme; & comme ce nouveau prédicateur affectoit de montrer beaucoup d'aussèrié dans sa conduite, il trouya moyen de

DES ARABES. 407 féduire bien du monde, & fit en MOTHADES. peu de tems des progrès surprenans En Chr. 888;

dans l'Arabie.

Cependant, malgrétoute son austérité apparente, sa doctrine étoit bien plus commode que celle de Mahomet. Si l'on en excepte la prière, qu'il vouloit que l'on fît cinquante fois le jour, au-lieu que le Prophéte n'avoit ordonné que cinq prières par jour, le reste se réduisoit à peu de choses; car il allégorisoit tous les préceptes de la loi Musulmane. La prière même, selon sa doctrine, n'étoit que le fymbole de l'obéissance que l'on devoit rendre à l'Iman ou chef de la secte. Le jeûne étoit le symbole du fecret que l'on devoit garder à l'égard de ceux qui n'étoient pas de la secte. La fidélité à leur chef étoit figurée par le précepte qui défend la fornication & l'adultère. Du reste, il permettoit de manger tout ce qui étoit défendu par la loi Musulmane; & merroit ainsi ses difciples fort à leur aise sur quantité de points très - gênans, tels, par exemple, que les fréquentes ablutions qu'il supprima, & autres ob-

MOTHADED. Servances légales de cette nature : Hégire 287. & enfin, au - lieu d'exiger comme Mahomet le dixiéme de tous les biens pour le soulagement des pauvres, il ne demanda que le cinquiéme, qu'il assigna pour la subsistance de l'Iman. Cétoit la qualité qu'il prenoit, & il voulut que l'on appellât ainsi ceux qui après lui jouiroient de l'autorité souveraine tant

au spirituel qu'au temporel.

Cette secte commença à paroître vers l'an de l'Hégire deux cent soixante & quinze ; mais elle ne fit pas d'abord beaucoup de bruir. Karmath ne préchoit que dans les villages, & autres endroits voisins des grandes villes; & il attendoit à se montrer sur un plus grand théâtre, lorsqu'il auroit attiré un nombre suffifant de disciples. Il avoit pour coadjuteurs de sa mission, douze hommes qu'il avoit instruits, & qui se répandirent comme lui dans les bourgades & autres endroits écartés.

La doctrine de Karmath fut embrassée d'abord avec zéle par les esclaves, & autres gens condamnés au travail. Ils prirent à la lettre ce

qu'on

qu'on leur annonçoit de la nécessité MOTHAD qu'il y avoit de faire cinquante priè- Ete Chr. 898. res par jour ; & comme cela étoit bien moins pénible que ce qu'ils étoient obligés de faire journellement, ils abandonnerent les travaux sous prétexte de prier. Les maîtres furent long-tems sans découvrir d'où

provenoit la négligence de leurs esclaves; mais enfin un Seigneur considérable du pays ayant remarqué que ses terres n'étoient point cultivées, fit de fortes réprimandes à celui qui commandoit fes esclaves & ses ouvriers. Celui - ci lui ayant répondu que depuis quelque - tems on quittoit le travail malgré ses ordres, sous prétexte de vaquer à la prière, le Seigneur demanda quel pouvoit être le sujet d'une dévotion si déplacée; & sur le rapport qu'on lui fit qu'un nouvel Apôtre, nommé Karmath, étoit-la cause principale de ce dérangement, il envoya des gens pour l'arrêter; & l'avant enfermé dans une chambre de son château, il fit mettre la clef fous le chevet de son lit, charmé d'avoir arrêté un homme dont la doctrine ne tendoit qu'à introduire

Tome III.

MOTHABED la fainéantile fous l'ombre de la Hégie 18t. piété. Il déclara à plusseurs de les amis , qui se trouverent ce jour-là dans son chàreau , qu'il feroit luimême justice de ce nouvel Apôtre , & que dès le lendemain on lui trancheroit la tète.

La fille de ce Seigneur eut pitié de Karmath. Elle prit adroitement la clef de la chambre où il étoit enfermé; & après avoir délivré ce prisonnier, elle remit la clef où elle l'avoit prise, sans que son père s'apperçût du moindre mouvement. Le lendemain, ce Seigneur étant allé du matin pour faire exécuter le nouveau Docteur, il sur bien surpris de ne trouver personne dans une chambre dont il avoit eu soin de garder lui-même la clef.

L'évasion de cer imposteur sit beaucoup de bruit, & lui-même s'en servir adroitement pour donner du relies à sa prétendue mission. Il n'osa cependant pas rester dans un endroit où il avoit couru tant de risques; mais s'étant répandu au loin avec ses disciples, il se fit gloire de publier qu'on avoit voulu se faisir de sa personne, & que Dieu lui avoit

donné dans cette circonstance une MOTAMANIA preuve bien sensible de sa protectie 1851 tion, en le rirant miraculeusement des mains de ses ennemis.

C'est ainsi qu'il raconta cet événement à ses propres disciples ; il les assura même que personne déformais ne pourroit rien entreprendre contre lui : de forte que cette avanture devint pour lui un fujet de triomphe, & servit à augmenter considérablement le nombre de ses sectateurs. On ne dit point quelle fut la fin de cet imposteur; mais ce qui est cerrain, c'est qu'après lui sa fecte eut des chefs entreprenans, qui se voyant à la tête d'un parti trèsnombreux, formerent leurs disciples au métier de la guerre, & se mirent bientôt à ravager la campagne, & même à faire des conquêtes.

Les Karmates continuerent ainst Hégire 186. leurs courses dans une grande partie Erc Chr. 8599 de l'Arabie, & vinrent ensin exercer leurs pillages jusque dans l'Irak Arabique, ayant pour lors à leur tête un chef aussi cruel que brave, qui ne saissit aucun quarrier aux Musulmans. Ce sénéral s'appelloir Abou, Saïd-Habah; il étoir déja parvenu à

Mothaded. un tel dégré de puissance, qu'il avoit Brecht. 899. pris le titre de Prince des Karmates. Aussi adroit que l'Apôtre leur fondateur, mais plus homme de guerre, il avoit accoutumé ses gens-au travail, à la fatigue, à la sobriété, à l'obéissance ; & il s'en servoit utilement pour parvenir enfin à un établissement solide, où il comptoit se foutenir à l'exemple de tant de rebelles, qui à force de foins & de peines, avoient réussi à se faire reconnoître pour Souverains. Mothaded informé de la terreur

Le Calife envoie des rroupes contre les Karmares.

& de la défolation que ces fanatiques répandoient dans les campagnes, envoya contre eux des troupes fous la conduite d'Abbas-ben-Amrou, un de ses principaux Officiers. Cette campagne fut malheureuse pour les Musulmans. Abbas employa en vain toutes les ruses de la guerre pour surprendre les Karmates; il avoit affaire à un Général expérimenté, qui avoit d'ailleurs établi parmi ses troupes la discipline la plus exacte; de forte qu'il n'y eut d'autre parti à prendre, que de l'attaquer dans les formes.

Il y eut donc peu après une ba-

taille en regle , dans laquelle les MOTHABED: Musulmans & les Karmates don- Ere Chr. 899. nerent à l'envi les uns des autres Elles sont les plus grandes marques de bravoure battues, & le & d'intrépidité. Abbas , qui avoit prisonnier.

cru d'abord marcher à une victoire certaine, fut très - étonné de la résistance des Karmates; mais il le fut bien davantage lorsqu'il vit ses gens plier fous leurs efforts. Il fit alors tout ce qu'un grand Général pouvoit faire pour ranimer le courage de ses soldats; mais comme il s'exposoit beauconp pour donner l'exemple à ses troupes, il survint un choc violent de la part des ennemis, qui enfoncerent son corps de bataille, & taillerent en pieces tout ce qui se trouvoit à leur rencontre. Ce Général fut fait prisonnier avec huit à neuf cens hommes rant Officiers que foldats : le reste fut mis en déroute & poursuivi assez loin.

Dès qu'Abou-Saïd se vit maître du Général Musulman, il ordonna qu'on le transférât dans une place voisine, & qu'on l'enfermat dans une étroite prison, aussi - bien que ceux de sa suite. Abbas, qui con-Siii

MOTHADED. noissoit le caractère cruel du vain-Hegire 186. queur, fut saisi de crainte, lorsqu'il fe vit entre ses mains, & renfermé si étroitement. Il crut qu'un traitement aush rigoureux n'annonçoit que de sinistre pour la suite; & il s'attendoit d'être bientôt facrifié à la fureur des Karmares, lorsqu'on vint lui annoncer qu'Abou-Said alloit le venir voir, & qu'il vouloit avoir un entretien particulier avec lni.

Ce Général se rendit effectivement à la prison, & ses premières paroles rassurerent Abbas de sa frayeur : car il commença par lui offrir la vie & la liberté; mais à condition qu'il feroit serment d'accomplir ce qu'il alloir lui ordonner.

&Abou-Saïd.

Abbas ayant fait le serment, le entre Abbas Karmate lui parla en ces termes : J'exige de toi que tu tapportes au Calife tout ce que je vais te dire. Je suis un habitant du désert accoutumé à vivre de peu de chose. Je n'ai enlevé à ton maître ni villes ni places de ses Etats. Les troupes qu'il a envoyées contre moi ont été défaites, parceque mes foldats font accoutumes au travail & à une vie dure : les siens au con-

traire cherchent leurs aifes & toutes MOTHADED. les commodités de la vie. Lorsqu'ils viennent faire la guerre dans ces campagnes désertes, où ils manquent de tout, ils se débandent, & alors je ne donne aucun quartier à ceux qui tombent entre mes mains. Ainsi tu pourras représenter au Calife qu'il fera toujours contre moi une guerre ruineuse & inutile, & que s'il est sage, il me laissera en repos.

Abbas ayant promis de rendre Hégire 287. fidélement au Calife tout ce qu'il Ere Chr. 900. venoit d'entendre, Abou - Said le mit en liberté. Abbas lui tint parole; & en conséquence de sa relation, Mothaded, de l'avis de ses Ministres, prit le parti de ne point faire de mouvemens contre les Karmates tant qu'ils se tiendroient cantonnés dans le terrein qu'ils avoient choisi, & dans lequel en effet il étoit difficile de prendre fur eux beaucoup d'avantages.

On fut long-tems à observer leurs Ere Chr. 901. démarches, sans rien faire de plus pour réprimer un parti qui se forti- ravagel'Adfioit cependant de jour en jour. Pen-herbigian. dant cet intervalle, toute la provinte de l'Adherbigian fut affligée d'une

Mortaness. peste cruelle qui y sit un ravage affieux. Il y périt tant de monde, que ce qui restoit ne sussifició pas pour ensevelir & enterrer les morts. La plupart des cadavres restoient donc étendus dans la campagne, & l'on en voyoit même quantité qui bordoient les chemins publics, & qui entretenoient ainsi la fureur de la contagion. On compte que dans la seule capitale de cette province la peste emporta plus de quinze mille personnes.

Irruption des Grecs

Pendant ce tems - là , un autre fléau ravageoit les frontières. Les Grecs firent une irruption dans les provinces Mahometanes. Ils prirent & pillerent la ville de Kaïsume, & emmenerent plus de douze mille habitans dont ils firent autant d'efclaves. On n'eut pas le tems de se mettre en marche pour repousser leurs infultes; car ils ne firent que se montter, & retournerent prefqu'aussirôt chez eux.

Les Karmates continuent leurs rayages.

Les Karmates s'étant fortifiés pendant le tems qu'on les avoit laiffés en repos, s'avancerent sur les terres Musulmanes, & recommencerent à y faire le ravage. Afin de

pouvoir piller une plus grande éten- MOTHADED; due de terrein, ils se séparerent en Ete Chr. 902. plusieurs corps, & chacun alla de son côté porter le désordre & l'effroi. Ils pénétrerent ainsi jusque vers la ville de Couffah . & fembloient menacer de s'approcher de plus près. Le Calife envoya au plutôr des ordres pour rétablir les fortifications de Bafrah; il en fit aussi augmenter la garnison, & en même-tems il fit filer des troupes dans les cantons voisins de Couffah, & en donna le commandement à un Capitaine habile, à qui il recommanda de tâcher de profiter du partage qu'Abou-Saïd avoit fait de ses troupes, afin de le battre plus facilement.

Cette entreprise eut plus de suc- Ils sont bat cès que la dernière qu'on avoit ten-sait est fait tée contre les rebelles. Le Général prisonnier. de Mothaded ayant bien examiné leurs mouvemens, trouva l'occasion d'attaquer séparément un de leurs pelottons qui faisoit le ravage auprès de Couffah. Il l'assaillit avec une vigueur contre laquelle l'ennemi ne put pas tenir : ce détachement fut taille en pieces, & le Commandant fut fait prisonnier. Il se trouva pré-

Mothaded cisément que c'étoit Abou-Said Ini-Hegire 289. même, ce Chef si redoutable qui tenoit la campagne avec tant de fierté depuis si long-tems.

On l'envoya promtement à Bagdet Abou-Said fous une bonne escorte, & on le est présenté présenta au Calife. Abou Saïd, quoiau Calife. que prisonnier, & dans une position on il ne pouvoit attendre que la mort, entra néanmoins dans le palais, & parut en présence du Prince avec un air austi fier & austi afsuré que s'ilseur été à la tête de ses troupes. Mothaded en fur surpris lui-même; mais il le fut bien davantage du ton que ce rebelle prit avec lui dans la conférence qu'ils eurent ensemble. Il poussa la fierté jufqu'à l'infolence, & remontant à la source de la dynastie des Abbassides, il fit voir que cette famille possédoit injustement le califat, en démontrant que le chef de cette maison qui étoit Aboul-Abbas ( celui qui vivoit du tems d'Aboubécre & d'Omat) avoit été exclus de la succession au trône, & par conséquent disoit - il, toure sa postérité a été comprise dans cette exclusion. D'où il concluoit que Mothaded n'étoit pas en droit de lui demander com- MOTHADES. pre de sa conduite; & il lui dit en Hégire 289termes formels, en continuant tou- Ere Chr. 902. jours de lui parler avec la même hardiesse: Pourquoi vous mélez-vous de nos sentimens & de notre conduite? Ne vous mêlez que de ce qui vous

regarde ?

Le Calife indigné de l'infolence 11 est mis à de ce rebelle, termina cette conférence en lui prononçant son arrêt de mort. Il fut condamné à avoir les pieds & les mains coupées, & à être ensuite attaché au gibet public. Cette exécution, loin d'intimider les Karmates, sembla au-contraire les animer à soutenir leur révolte avec plus d'opiniâtreté que jamais. Ils fe choisirent un chef , nommé Zacarviah, homme brave & intrépide, qui ne tarda pas à donner de l'occupation aux Musulmans: mais ce fut sous les successeurs de Motha- Mothaded. ded; car ce Prince mourut cette même année, âgé de quarante-neuf ans, dont il en avoit regné neuf. Il laissa trois enfans qui parvinrent successivement à la couronne. Le premier s'appelloit Moktaphi, le second Moktader, & le troisième Caher.

Hégire 289. Ere Chr. 901

420

Ce Calife fut extrêmement regreté dans tout l'Empire Musulman. Il avoit gagné les suffrages des peuples par sa bonté, son esprit & sa grande capacité dans les affaires. Il eut l'attention d'épargner le plus qu'il lui fut possible le sang de ses sujets, en ne faisant la guerre que lorsqu'il ne pouvoit absolument s'en dispenfer. Ses Officiers le redoutoient; car il étoit naturellement promt & difficile dans fon service; mais ses vivacités ne duroient pas long-tems, & il revenoit bientôt à lui.

Caractère

Voici un trait particulier par lede ce Calife. quel on verra que ce Calife si facile à se mettre en colère, peut cependant être proposé pour modéle d'une modération dont peu de Princes feroient capables. Abdallah-ebn-Soliman, qui étoit témoin oculaire, raconte le fait en ces termes : Un esclave étant un jour auprès de ce Prince , lui donna par inadvertance un coup affez fort avec le bâton où étois attachée la frange qui servoit à chasser les mouches qui l'incommodoient. Je le vis treffaillir, & je fus faist moi-même, dit Abdallah ; car je prevoyois deja la punition que ce malheureux

DES ARABES. 421
esclave alloit essure pour sa maladres. Mothades
fe; mais je sus bien étonné, lorsque Etechi. 2022
j'entendis le Calisé dire tranquillement:

Apparemment que cet esclave s'est endormi ». Je me jettai alors aux pieds de ce Prince: « O Commandant des Fideles , m'écriai-je , si je ne » l'entendois & si je ne le voyois , » je n'aurois jamais imaginé que la modération d'un Souverain pût » aller aussi ioin. Convenoit-il que » je sisse aussi d'un Souverain pût » aller aussi loin. Convenoit-il que » je sisse aussi d'un Souverain pût » aller aussi d'est pense qu'il ne l'a pas fait » à desse in , & dès-lors il est excusable; car il n'y a que les fautes » volontaires qui méritent d'être » punies. »

On a reproché à ce Prince fon attachement pour les Alides. Il leur rendit en effet le plus de fervices qu'il lui fut possible; & lorsqu'on lui en parloit, il avoit toujours quelques songes à alléguer pour autorifer sa conduite. Voici à cet égard un trait qui mérite d'être rapporté. Mahomet-ben-Zaid, Prince de Manzaderan, envoyoit tous les ans à la Mecque une somme de trente mille écus d'or pour être distribuée à ceux de la râce d'Ali qui étoient dans le

Mothabed. befoin. Il arriva une année que, ce Hégire 189. Prince ayant envoyé cet argent par Bagdet à un marchand pour le rendre à sa destination, l'Officier de justice confisqua cette somme. Le marchand jen ayant porté ses plaintes au Calife, il y eut ordre à l'Officier de rendre cet argent au plutot. Les ennemis des Alides, qui vouloient fontenir la confiscation, allerent trouver le Calife pour lui faire des remontrances; mais ce Prince leur répondit qu'il avoit eu depuis peu un fonge dans lequel Ali lui étant appara, lui avoit prédit que fes trois enfans regneroient après lui, & qu'il lui avoit recommandé, en reconnoissance de cette prédiction, de faire du bien à ceux de sa race, & d'inviter par fon exemple ses trois enfans à leur accorder sa protection. Après cet exposé, il conclut qu'il ne pouvoit le dispenser de favoriser les Alides, fur-tout dans une conjoncture où la feule commifération devoit empêcher qu'on les privât de leur subsiftance. Il les renvoya après cette réponse, & fit partir l'argent pour la Mecque.

· El-Macin rapporte que Mothaded MOTHADED ayant besoin d'une somme considé- Ere Chr. 902 rable, envoya chercher un Mage qui passoit pour être le plus riche négociant de Bagdet. Ce Prince lui dit que son épargne ne suffisant pas pour une entreprise qu'il méditoit, il avoit recours à lui pour avoir ce qui lui manquoit. Tout est à votre fervice , Seigneur , dit le Mage ; vous n'avez qu'à dire la somme que vous Souhaitez. Mais , reprit le Calife , vous ne me demandez point de surete; & cependant sur quoi vous sondez-vous pour retirer cette avance? Seigneur, repliqua le Mage, vous êtes le Commandant des Fidéles ; Dieu fe fie bien à vous pour conserver la vie & les biens de ses serviceurs, & vous lui en rendrez bon compte, car vous aimez la justice; eh! pourquoi ne vous consierois-je pas mon argent? Le Calife , charmé d'un trait aussi généreux, l'en remercia, & lui dit : Allez , je ne vous emprunterai rien; mais si jamais vous avez besoin de quelque chose, je vous promets que mes coffres vous serons toujours ouverts.

Un autre Auteur rapporte une avanture assez singulière, qui attira

MOTHADED à un Mufulman , nommé Schéik-4 Hégfre 189. Etc Chr. 902. Kaïat , l'amitié & l'estime du Calife , & le mit en grande considération dans Bagdet.

Ce Musulman, qui étoit un homme d'honneur & de probité, passant un jour dans une rue de Bagdet, entendit une femme qui crioit au secours. Scheik étant entré aussitôt dans la maison, apprit qu'un Turc qui étoit-là présent vouloit prendre cette femme de force. Il fit à cet homme une verte réprimande ; mais celui-ci le chargea d'injures, & le menaça même de quelque chose de pis. Schéik ne se sentant pas assez Fort pour punir ce Turc de son insolence, s'avisa de monter au minaret d'une Mosquée voiline, & d'appeller le peuple à la prière. Quoique ce ne fûr pas l'heure, il y accourut cependant bien du monde, que Scheik instruisit du fait. On alla aussitôt arrêter le Turc, & il fut puni dès le même jour.

Le Calife ayant été informé de ce trait, en fut charmé. Il voulut voir Schéik, & lui ordonna de se conduire toujours de-même, lorsqu'il s'agiroit d'arrêter quelque défordre, en attendant qu'il pût y re- Mothadpa médier lui-même par la punition des Erecht. 902 coupables. Schéik devint, par cet événement, un homme fi respectable dans Bagder, que l'on n'osoit en sa

dans Bagder, que l'on n'osort en sa présence faire la moindre chose qui pût contrevenir au bon ordre.

Un Auteur, nommé Mohammedben-Abdalouaech , rapporte à ce fujet, qu'un marchand de Bagdet ayant prêté depuis long-tems une fomme confidérable à un Seigneur de la cour, & ne pouvant en aucune façon rien retirer de son débiteur, étoit résolu d'abandonner cette affaire qui lui avoit déja occasionné beaucoup de frais. Bien plus, c'est. que son commerce étoit par - là dérangé de manière qu'il alloit quitter le féjour de Bagdet. Un de fes amis, à qui il communiqua son embarras, lui conseilla d'aller porter ses plaintes à ce même Schéik. Le marchand y alla en effet ; & le succès suivit de près sa démarche. Schéik se rendit chez ce Seigneur; & lui représenta son injustice avec tant de fermeté, que ce débiteur, qui appréhendoit un coup d'éclat, fatisfit son créancier en très peu de tems.

MOTHADED. Le regne de Mothaded à été très-Hégire 189. Ere Chr. 902. célébre par le grand nombre de Sa-Savans qui vans qui ont fleuri fons fon califat. fe font diftin-gues fous le Thabet ebn-Korra, & Ahmed-ebnregne de Mo- Mohammed, se distinguerent entre shaded.

les autres par l'étendue de leurs connoissances.

Le premier publia plusieurs ouvrages fur la Logique, la Métaphysique, la Médecine. Il écrivit en Syriac l'Histoire des anciens Sabéens. & entra dans un détail très-intéressant de leurs coutumes, de leurs préceptes, de leur religion, & de leurs loix civiles. Le second composa plusieurs ouvrages sur les divers genres de sciences ausquelles se sont appliqués les anciens Arabes. Ils eurent l'un & l'autre beaucoup de part à l'intimité du Calife. Ce Prince, qui connoissoit leur discernement & leur sagesse, fe fervit d'eux utilement dans différentes affaires très - importantes : & comme ils étoient d'ailleurs d'un commerce très-enjoué, il les admettoit volontiers dans toutes ses parties de plaisir.

E fut fous le califat de ce Prince MOTHADED.

que s'établit la dynastie des SaSamanides.

manides fur les ruines de celle des Sof-

manides sur les ruines de celle des Soffarides. Moramed, prédécesseur de Mothaded, avoit toujours vécu en bonne intelligence avec Amrou-ebra-Léith, qui étoit, comme on a dit, le deuxième Prince de la dynastie des Sossaides: ce Calife en avoit même reçu des services importans par la victoire que celui-ci lui avoit fait remporter sur Mohammed, fils de Zéid, qui s'étoit fait proclamer Calife dans le Khorassan. Amrou l'avoit désait dans une bataille, & l'avoit envoyé pieds & mains liées à Bagdet.

Motamed, en reconnoissance de ce service, avoit toujours conservé beaucoup de considération pour Amrou, & s'étoit déclaré son ami dans plusieurs circonstances. Mais Methaded voyant que la puissance de ce Prince augmentoit de jour en jour, entreprit de retirer de ses mains ce que son frère & lui avoient usurpé

fur les Califes.

Le Calife mit dans ses intérêts Ismaël, fils d'Achmed, & arrière-

MOTHADED Petit-fils de Saman, d'où lui & fes descendans ont pris le nom de Samanides. Mothaded, à force de prières & d'argent, le détermina à prendre, les armes contre Amrou. Ismaël, Prince ausli plein d'ambition que de courage, se prépara à tirrer parti des propositions du Calife, & comme il étoit déja maître d'un grand Etat dans la Transoxane, il résolut de s'aggrandir encore aux dépens d'Amrou, & du Calife même qui lui demandoit ses services.

Ismaël marcha donc contre Amrou, Celui-ci s'avança au-devant de fon ennemi à la tête de ses troupes; & chacun se disposoit à donner des preuves éclatantes de bravoure &

<sup>\*</sup> Saman étoit fils d'un condudeur de chameans; de lui-même extera quelque trems le même métier: mais comme il se sentoit du courage, si réfolut de pendis le partid des armes; se il fis son premies apprentilige parmi des voleurs dont il devint le cole en ret-èpe de terms. Affal on fils renonça à lect en rate pour de terms. Affal on fils renonça à l'avent de la comme de la comm

d habiteté, loriqu'un accident donna la victoire à l'imaël, sans même
qu'il eût la peine de mettre l'épée à
la main. Le cheval d'Amrou, qui
étoit extrêmement fougueux, prit
tout d'un coup le mors aux dents,
& emporta son maître du côté des
ennemis, qui le saistrent aussi-tôt, &
le retinrent prisonnier dans leur
camp.

Les troupes d'Amrou se voyant privées de leur Général, se débanderent à l'instant, & toute cette grande armée se dissipa entièrement. Ismaël après avoir gardé quelque tems Amrou prisonnier \* dans son camp,

<sup>\* ,,</sup> On rapporte qu'Amrou , le même jour qu'il , fut fair prisonnier , se trouvant presse de la faim , , dir à un des soldars qui le gardoienr , de lui , faite cuire promrement quelque chose à manger. ", Ce foldat prit auffitôt un morceau de viande, & , le mir au feu dans le premier vaisseau qu'il trou-, va fous fa main. (C'eroit un de ces chaudrons ,, dont on se serr pour donner à manger & à boire 5, aux chevaux dans le Levant ) & il l'atracha, ,, comme il put , à un morceau de bois crochu , , affez à la hâte. Pendant que cerre viande cuifoir, " fans qu'on prît grand foin de la garder , il fui-, vint un mârin qui mit la tête dans le chaudron; , mais le sentant trop chaud , il la retira avec , tanr de violence , qu'il en fit tomber l'anse sur , fon col , & prit auflitôt la fuite emporrant le , chaudron & la viande du Sultan. Ce Prince , qui ,, voyoit certe action , se prit à rire à gorge dé-, ployée; & quelqu'un des fiens lui ayanr dir qu'il n'avoir pas grand sujet de rire dans l'état auquel.

HISTOIRE MOTHADED. l'envoya à Mothaded qui le fit mettre

en prison.

Ce Calife récompenfa magnifiquement Ismaël du riche présent qu'il venoit d'en recevoir : il lui donna le titre de Padischad, c'està-dire , Empereur ou Monarque, & confirma ainfi ce Prince & fa postérité dans des prérogatives qui anéantissoient de jour en jour l'autorite califale.

L'an de l'Hégire deux cent quatre-vingt-neuf, Mothaded étant au lit de la mort, ordonna que l'on fit mourir de faim Amrou son prisonnier. La dynastie des Soffarides ne finit cependant pas encore à la mort de ce Prince; elle fut soutenue par Thaher son petit-fils, qui après la déroute de son grand-père s'étoit retiré dans le Ségestan , où il fué reconnu pour Souverain, & successeur légitime d'Amrou. Mais il ne jouit pas long-tems de cette dignité; car le même Ismaël ayant été l'attaquer dans cette province, le

<sup>»,</sup> il se trouvoit , il lui répondit : Je ris de ce que mon mastre d'hotel s'étant plaine à moi ce matin, de ce n que trois ceus chameaux ne suffisoient pas pour porter n ma cuisine, je vois maintenant qu'un seul chien . fuffis pour la porter. " Hift. Ocient. par d'Herbelor.

défit entièrement & l'envoya pri- MOTHADES, sonnier au Calife. Ce dernier événement arriva sous le regne de Mokraphi, successeur de Mothaded: & par ce moyen le Ségestan & les autres provinces qui en dépendoient furent réunis aux vastes domaines que possédoit déja Ismael. C'est ainsi que tut éteinte la dynastie des Sotiarides pour faire place à celle des Samanides, qui fut dans la suite entièrement détruite par les Gaznévides.





## MOKTAPHI-BILLAH.

#### XXXVI. CALIFE.

Hégire 289. Ere Chr. 902.

E Prince étoit à Raccah, lorsuque son père mourut, & il y fut aussitôt proclamé Calife. Peu après, il alla établir sa résidence à Bagdet, où l'on réitéra la cérémonie de sa proclamation. Cassem, qui avoit été créé Visir sous le précédent califat, avoit eu la précaution de lui faire prêter serment de fidélité par les habitans, dès l'instant de la mort de Mothaded.

Caffem rend au Calife, &

Ce Visir, au rapport d'El Macin, Badir odieux avoit projetté d'abord de frustrer le fait périr. Moktaphi de la couronne, pour la faire passer sur la tête d'un des frères de ce Prince : d'autres prétendent qu'il avoit dessein de s'en emparer pour lui-même. Il s'étoit ouvert de ce dessein à un Musulman nommé Badir, qui jouissoit d'une g rand e

grande confidération, dans Bagdet. MORTAPHI. Son projet n'ayant point eu lieu, Hégire 1891. il fit réflexion que Badir pourroit

bien un jour abuser de la confidence qu'il lui avoit faite, & le perdre dans l'esprit du Calife. Il résolut, pour prévenir tout fâcheux événement, de mettre ce complot sur le compte de celui à qui il l'avoit confié. Il alla donc trouver Moktaphi, & chargea Badir du crime dont il étoit

lui-même coupable.

Le Calife, qui comptoit sur la probité de son Ministre, le crut sur fa parole, & lui laissa le soin de poursuivre cette affaire. Cassem se voyant ainsi aittorisé, disposa tout pour la perte de Badir. Il s'attacha d'abord à suborner quelques-uns de fes gens. Celui - ci ayant été averti de la manœuvre odieuse qui se tramoit contre lui, pensa à se mettre en sureté, & se retira dans une place forte qui lui appartenoit. Cette fuite fit un mauvais effet. Cassemi s'en servit auprès du Calife comme d'une nouvelle preuve qui déposoit contre le coupable; de forte que le Prince envoya aussitôt un détachement de troupes pour assiéger le Tome III.

MONTAPHI. fugitif dans sa retraite.

Hégire 2891 Pendant qu'on se préparoit à for-

cer ce château, Cassem sit réslexion que Badir pourroit bien demander une conférence au Général qui commandoit à ce siége, & qu'alors il lui seroit facile de dévoiler toute l'horreur de cette intrigue. Il imagina donc un nouveau moven de le perdre. Il contresit l'écriture du Calife, & fit au nom de ce Souverain une lettre par laquelle le Prince lui mandoit qu'il étoit suffisamment informé de l'affaire qui le regardoit; qu'il ne le croyoit point coupable, & qu'ainsi il pouvoit le venir trouver en toute confiance. Le Visir remit cette lettre entre les mains du Chancelier, & le chargea de la faire rendre à Badir, comme venant immédiatement de la part du Calife.

Le Chancelier suivit les ordres du Vistr. La lettre sur rendue; & le malheureux Badir n'ayant aucun soupçon du perside manége de Cassem, & se siant d'ailleurs sur son innocence, crut vraiment que le Calife en étoit lui-même persuadé: austriò il mit bas les armes, & par-

DES ARABES. tit pour se rendre à Bagdet; mais MORTAPHIA

s'étant arrêté quelque tems dans une hôtellerie fur la route, des gens apostés par le Visir se jetterent sur lui & lui trancherent la tête, qu'ils apporterent à Cassem. Cet infâme Ministre eut l'inhumanité d'aller luimême la présenter au Calife, avec beaucoup de démonstration du plaisir qu'il ressentoit de la perte d'un traître, qui avoit voulu le priver de la couronne.

Tel fut le triste événement qui Hégire 2907 commença le regne de Moktaphi: Ere Chr. 903. la fuite ne fut qu'une guerre conti-remportée nuelle avec les Karmates, dans la- fur les Karquelle les avantages & les pertes furent assez également partagés entre les Musulmans & ces rebelles. Zacarviah, chef des Karmates, commença les hostilités par une irruption qu'il fit en Syrie à la tête de ses troupes. Il causa dans cette province un désordre épouvantable par le pillage d'une grande partie des villages, & autres places voisines des grandes villes, mettant tout à feu

& à sang. Le Calife envoya au plurôt des troupes qui allerent attaquer

ces furieux avec une telle impéruo-

Mortanti lité, que la premiere action décida Heigite 200, de la victoire. Les Karmates furent enfoncés & mis en déroute; & le fameux Zacarviah, qui avoit formé les plus grands projets pour l'avancement de fa fecte, périt luimême dans cette action.

neme dans cette action.

Ili font de Houlfain , frère de ce Général ,
nouveaux ta le remplaça auffitôt; & ramassant les
débris de ses troupes , il les fit rafraîchir pendant quelque tems; il les
recruta de quelques nouveaux détachemens qui vinrent le joindre, &
se prépara ensuite à marcher contre
les Musulmans. Ce nouveau chef fut
plus heureux que son frère; il repoussa vivement les troupes du Calife , & se fit tellement redouter ,
qu'il s'empara sous leurs yeux de plu-

possible de l'en empêcher.

The foaten de Ces nouvelles défolerent le Calititisment fe , qui voyant cette vaste province
freconde ae menacée de devenir la proie de ces

mebelles, réfolut de marcher lui-mème à fon fecours. Il partit en effet avec cent mille hommes de troupes, & alla en diligence chercher les Karmates; mais ceux - ci ayant été instruits des forces prodigieuses qu'ils

sieurs villes de Syrie, sans qu'il sût

DES ARABES. alloient avoir fur les bras, prirent MOKTHAPI le parti d'éviter le combat, en es-

avantageux, où ils comptoient qu'il feroit difficile de les attaquer.

sayant de se retirer dans des endroits

Ils n'eurent pas le tems d'exécuter Hégire 291. ce projet ; l'armée du Calife , qui Ere Chr. 904. avoit forcé les marches, arriva précisément dans le tems qu'ils faisoient leur retraite. On les attaqua sur le champ. Les rebelles firent tous leurs efforts pour ne pas engager une action; mais enfin fe voyant hors d'état de continuer leur retraite, ils se présenterent avec intrépidité à l'ennemi , & se battirent d'abord avec une réfolution surprenante. Cependant il fallut céder au nombre & à la force. Les Karmates, après avoir tenu long-tems contre l'ennemi, tenterent de gagner du côté de l'Euphrate pour se sauver; mais on les arrêta à ce passage. Houssain leur Général fut fait prisonnier avec environ trois cens foixante de ses gens, tant Officiers que soldats, qui furent envoyés aussitôt à Bagdet. Le Calife s'y rendit peu après cette grande victoire, & condamna à mort tous ceux qui avoient été faits

MONTAPHI. prisonniers. On leur coupa à tous lite Chr. 904. les pieds & les mains, & ensuite ils eurent la tête tranchée.

Incursion des Turcs dans le Mau-

On apprir alors à Bagdet les exploits des Musulmans de la province de Mauvaralnahar. Toute cette contrée se trouva subitement inondée de Turcs, qui entrerent dans le pays au nombre de sept cens familles les armes à la main. Après la première surprise que causa l'arrivée d'une telle multitude, les Musulmans prirent aussi les armes, marcherent contre les Turcs, les surprirent & sirent un carnage affreux de tous ceux qui voulurent se désendre. Le reste prit la fuire, & sur entièrement dissipé.

Irruption des Grecs. Il y eut aussi, presque dans le même tems, une incursion de la part des Grecs, qui désolerent une partie des frontières Musulmanes. Ils s'étoient distribués en dix corps de troupes, chacun de dix mille hommes, & se dispersérent en dix endroits distrers, où ils firent des ravages épouvantables, & se retirement presqu'aussirôt dans leur pays.

L'année suivante vit finir la dymastie des Tholonides qui regnoient

depuis du tems en Egypte & en Syrie. MORTAPHI Hégire 291. Haroun - ebn - Chemaravaid ayant Ere Chr. 905 donné au Calife de violens sujets Fin de la de mécontentement, ce Prince fit dynastie des attaquer l'Egypte par terre & par en Egypte. Haroun, qui s'étoit retiré à Mefrah, fut affiégé dans cette place, & la défendit avec beaucoup de valeur; mais un des archers de la garde du Calife ayant remarqué Haroun dans une sortie, lui lança un trait avec tant de force & d'adresse, qu'il le tua sur le champ. Sa mort termina la guerre; ses troupes rendirent les armes, & les provinces d'Egypte & de Syrie rentrerent sous l'obéissance immédiate des Califes leurs légitimes Souverains.

Cet événement remplit de joie Les Karmala cour de Bagdet, qui n'ayant plus feraved d'inquiérude de ce côté-la, pouvoir nouveles plus librement difpofer de fes forces pour les endroits où les nouveaux rebelles faifoient le plus de mouvemens. Il fallut en effet reprendre bientôt les armes contre les Karmates, dont le parti fe rendoit toujours formidable. Malgré leur dernière défaite, ils reparurent quelques

iv

MORTAPHI mois après sous un nouveau chef, Hégire 292. Ere Chr. 905 nomme Zécroune, qui perça en Arabie, & alla faire le ravage jusque dansl'Irak. Le Calife y envoya promtement des troupes; mais les rebelles s'en moquerent & continuerent de ravager; & les deux armées s'étant trouvées en présence près d'un endroit appellé Cadéfiah, celle du Calife fut battue, & obligée de gagner la retraite pour éviter une défaite entière.

> Après cette victoire, les Karmates enflés de leurs fuccès passerent en Syrie, & mirent au pillage plusieurs places considérables, telles que Bafri , Adraguete , & autres; puis ils s'approcherent de Damas. Le Gouverneur étoit alors en Egypte, & avoit laissé le soin de la place à Salek fon Lieutenant. Celui-ci fortit de Damas, & alla fièrement attaquer les rebelles: cette démarche eut le plus mauvais succès; il sut défait, & serrouva trop heureux de pouvoir réussir à rentrer dans la place.

Les Karmates vouloient d'abord Bre Chr. 906 en faire le siège ; mais cette ville étant trop étendue, & se trouvant

eux - mêmes en trop petit nombre MORTAPHIS pour une telle entreprise, ils fe con- Hegite 193. tenterent d'exiger de fortes contributions. Zécroune partit ensuite, & conduisit ses troupes vers Tibériade, où il fut attaqué par un gros de troupes Musulmanes qui avoient à leur tête Joseph - ebn - Ibrahim. Ce Général battit les rebelles, les mit en déroute : & sans leur donner le tems de se rallier, il les poursuivit jusque dans les déserts dans un endroit appellé Souane, où il y eut une action vigoureuse, dans laquelle tout l'avantage demeura aux rebelles. Soit qu'ils eussent trouvé moyen de se recruter, soit que le désespoir feul animât leur courage, ils combattirent en furieux,& ruinerent entièrement les troupes Musulmanes: leur camp fut pillé par les vainqueurs, & l'on fit main-basse sur tous ceux qui avoient été faits prisonniers.

Ederoune, toujours avide de sang Hégire 229. & de pillage, sit prendre à ses trou- Its pillent pes le chemin de l'Arabie déserte, une caravanie du il étoit informé que devoit passe désirepar les une caravanne qui alloit à la Mec-toujest du que. Il la rencontra en effet, & sit

## 442 HISTOTRET

MORTAPHI. un cruel massacre des pélerins, des

Hégire 294. marchands, & de ceux même qui faifoient l'escorte. Il fauva la vie aux femmes, & les réduisit en esclavage. Il pilla ensuite le convoi; & se dispoloit à marcher à de nouvelles enreprifes , lorfqu'il fur joint par les troupes de Moktaphi, qui engagerent le combat dès leur arrivée. Cetre arraque subite déconcerra les Karmates. Zécroune s'en appercevant, fit tous ses efforts pour leur inspirer la même ardeur dont il se fentoir animé; mais un coup, qu'il reçut à la tête l'ayant étourdi, & mis hors de combat, ses foldats perdirent totalement courage, & fe laisserent massacrer par les Musulmans. Il n'y en eut qu'un petit nombre qui réulfit à se sauver. Zécroune fut pris, & mourut cinq jours après du coup qu'il avoit reçu à la tête. Comme on vouloit le montrer en spectacle à Bagdet, on fit l'ouverture de fon corps, afin de l'embaumer & de le conferver pour le triomphe des troupes victorieufes.

On le fit donc entrer dans Bagdet ayant des plumes d'autruche fur la tête : sa femme & les autres prisonDES ARABES. 443
niers furent conduits à sa suite; & MORTAPHE
lorsqu'on les eut ainst donnés en
spectacle au peuple, on les sit tous
mourir.

Cette expédition fut la dernière Hégie 297: du califat de Moktaphi. Ce Prince Etc Chr. 298: du califat de Moktaphi. Ce Prince Etc Chr. 298: mourtut l'année suivante, après avoir Mort de regné environ six ans. Il se sir beaucoup estimer par son attachement à la religion, par sa générosité, se surtout par son carachère qui étoit extrèmement doux & plein d'agrémens.
El-Macin dit qu'il étoit de petite taille, & qu'il avoit une fort belle physionomie: son teint étoit un peu basané, & il portoit une barbe fort épaisse.





# MOCTADER-BILLAH.

## XXXVII. CALIFE.

MOCTADER.
Hégite 295
Let Chr. 908.

M ded, fut proclamé Calife
Défordres après la mort de Moktaphi fon frère.

the frame and the first and th

l'Etat, les Visirs, & même les femmes, disposerent absolument des affaires; & cet excès fut pousse i loin, que l'on vitune Princesse présider aux jugemens criminels, de l'aveu des Juges & des Jurisconsultes, qui étoient charmés de voir sièger un tel Président sur le tribunal du Calife.

Heire 296. Il ne pouvoit réfulter que beautre Chr. 909. coup de défordres d'un pareil gouvernement : aussi entendit- on de toutes parts différens murmures , fur-tout contre le Visir , qui avoit , disoit-on , fayorisé l'élévation d'un DES ARABES. 445 enfant au califat, afin de gouver-MocTADER.

ner avec une autorité plus absolue. Ere Chr. 900. On en tiroit des conféquences fâcheuses pour la suite ; & l'on prétendoit que ce jeune Prince étant accoutumé de bonne heure à voir le gouvernement dans d'autres mains que les siennes, s'habitueroit insensiblement à ne point se mêler des affaires publiques; & qu'on l'éloigneroit même d'y penser, afin d'abuser plus librement de son nom & de sa puissance pour gouverner tout l'Etat selon l'intérêt ou les fantaisies de ceux qui partageoient le ministère.

Le Visir appréhendant que ces Hossain bruits ne dégénérassen en sédition, que le visir de dont peut-être il seroit la victime, ecc. prend sa plareque c'étoit à lui seul que l'on reprochoit l'élection de Moctader, chercha à ramener les esprits, en déposant le jeune Calife pour mettre à sa place Mohammed fils de Mothadi. Mais ce Prince étant venu à mourir sur ces entrefaites, il jetta les yeux sur un des fils de Motava-kel. Celui-ci mourur encore dans le tems qu'on préparoir tout pour soa élection; & enin le Visir lui-même

Moctades. fut assassiné peu après, par un Prince Hégite 296 de la maison de Hamadan, nommé Hoffain.

On prétendit que ce Prince ambitionnoit la place de Visir, & que c'étoit lui qui avoit occasionné les

premiers murmures pour irriter les esprits contre ce Ministre, & lui attirer des ennemis qui lui feroient un mauvais parti. On dit que toute cette intrigue avoit été tramée dans le secret du serrail, & que Hoffain, ennuyé de ce que l'on se contentoit de murmurer sans en venir aux voies de fait, avoit pris le parti de lever lui - même les obstacles qui s'oppofoient à son avancement, & que c'étoit ce qui l'avoit déterminé à tuer le Vifir.

Abdallah pour Calife.

Bientôt après, ce Prince sit déclarer Calife Abdallah , fils de Motaz , & se rendit ensuite maître du palais impérial. Ce changement ne se fit pas sans exciter beaucoup de tumulte; au milieu duquel Moctader tremblant pour sa vie, fut trop heureux de trouver moyen de se sauver en se déguisant. Il alla se réfugier dans la maifon d'un de ses plus sidéles eunuques appellé Munas.

Celui-ci, sans perdre de tems, Moctaders, ameuta les Officiers, les domestiques Hégire 196, de ce jeune Prince, & quantiré d'au-abdallat tres serviteurs zélés à qui il sit pren-eft ué, dre les armes, &c qu'il condustir missur le tro-lui-même au palais. Dans le désor, acre qui y regnoir, ils réussirent facilement à s'en emparer; & s'étant faiss du nouveau Calife, ils le sirent périr en lui ensermant la tête dans un sac de chaux vive. Cette subire révolution rémit Mocader sur

le trône, & il reçut de nouveau les hommages & les complimens des Grands de l'Etat & des peuples.

Après une secousse aussi violente, Hégire 297.

Après une secousse aussi violente, Hégire 297.

qui auroit demandé que l'on prit te de l'entre en l'entre

Par bonheur pour ce Prince, les ennemis de l'Empire Musulman ne prositerent point du désordre intésieur de l'Etat pour lui susciter des

MOCTADER. affaires au dehors : on auroit fans doute été fort embarrassé pour se tirer avec honneur d'une guerre un peu difficile.

On en eut un exemple dans une Hégire 303. Ere Chr. 915 simple révolte qui fut occasionnée en Hoffain fait Mésoporamie par ce même Hossain révolter la Mésopota-

qui avoit ofé dépofer le Calife. Il s'étoit prudemment évadé de Bagdet pendant la révolution qui avoit remis Moctader sur le trône; & après avoir erré pendant quelque tems, il s'étoit fixé en Mésopotamie, où il avoit réussi à se former un parti, au moyen duquel il entreprit de fe foustraire à l'obéissance du Calife.

Ratek, qui étoit alors Visir de Moctader, eur ordre de se rendre dans cette province avec des troupes, & de travailler à réduire ce rebelle. Ce Ministre alla en effet à la rencontre de Hossain avec une armée assez nombreuse, & beaucoup d'équipages très-magnifiques. Cette démarche fut malheureuse : le Visir fut battu, & tous les équipages furent la proie des vainqueurs.

Aussitôt que la nouvelle de cette Il est trahi défaite fut arrivée à la cour, l'eunupar fes trou-

DES ARABES. que Munas se présenta pour réparer MOCTABER.

l'honneur des armes Musulmanes, Ere Chr. 915. & fe chargea de venir à bout du rebelle. Il tint parole, & n'eut pas même la peine de mettre l'épée à la main; car dès qu'on fut informé dans l'armée ennemie que Munas avoit pris le commandement des troupes Musulmanes, & qu'il venoit en personne à la rencontre de Hosfain, les foldats de ce rebelle l'abandonnerent dans le tems qu'il entroit en Arménie. Munas s'étant mis en devoir de le poursuivre, le petit nombre de troupes qui étoient restées avec Hossain se jetterent sur lui & fur son fils, les enchaînerent l'un & l'autre & les amenerent ainsi à Munas, qui les conduisit en triomphe à Bagdet, montés sur un chameau, & n'ayant pour habit qu'une veste de peau de chevre, & un bonnet ridicule fur la tête. On les promena ainsi dans les rues de Bagdet, & on les confina ensuite dans une étroite prison. L'extinction de cette révolte causa une joie universelle; mais elle fit encore beaucoup plus de plaisir aux personnes sensees, qui voyant le peu d'ordre qui regnoit dans les

affaires, appréhendoient toujours que les Etats voisins ne cherchassent

à en tirer leur avantage.

Mais bien loin de-là, les Grecs, Hégire 304 Ere Chr. 216 qui étoient ceux qu'on devoit le plus Réception redouter, firent une démarche d'émagnifique magninque faite aux Am- clat pour assurer la tranquillité des deux couronnes. On vit arriver à Grecs.

Bagdet des Ambassadeurs de Constantin Porphyrogenete, alors Empereur de Constantinople sous la tutéle de l'Impératrice Zoë sa mère, qui venoient complimenter le Calife, & négocier avec lui une trève & un

échange de prisonniers.

La magnificence avec laquelle on les reçut, fit bien voir combien l'on étoit porté à les satisfaire sur leurs demandes. Le palais impérial fur paré des meubles les plus riches : on mit en parade des armes de toute espece. On rangea dans la grande place toute la garde du Calife, an nombre de cinquante mille hommes ausquels on affecta de payer publiquement la folde dans des bourfes d'or. On voyoit d'une autre part quatre mille eunuques blancs & trois mille eunuques noirs, avec sept cens huistiers pour la garde des portes &

des avenues du palais. Au dedans Mocemora. & dans les environs on tendit trente l'égite 304-huit mille portières, dont il y en avoit trecht. 316 douze mille de foie, & cinq cens de brocard d'or, avec douze mille cinq cens tapis d'un ouvrage admirable.

Au milieu de la grande salle où l'on reçut ces Ambassadeurs, on sit paroître un arbre d'or massif, qui avoit entr'autres dix-hnit grosses branches principales, sur lesquelles il y avoit des osseaux d'or & d'argent qui battoient des asses & tormoient différens ramages. Ce spectacle causa une extreme surprise à tous ceux qui étoient présens, & on ne pouvoit se lasse d'admirer le méchanisme ingénieux qui avoit pu inventer quelque chose d'aussi incompréhensole.

Il y eut aussi sur l'eau des sètes admirables. On mit sur le Tigre un grand nombre de chaloupes peintes & dorées, qui formerent des quadrilles selon la diversité de leurs couleurs. Les gens d'équipage étoient propres, lestes, & que ques-uns trèsrichement habillés. Ces chaloupes figurerent différens combats, dans

Mocrater. lesquels les manœuvres surent exécu-Hégite 304 tées avec tout l'ordre & toute la précision possible.

Après ces différentes fêtes, on conclut la trève & l'échange : la fignature du traité fut accompagnée de préfens magnifiques que l'on fit aux Ambassadeurs. Les Visirs & les Grands de l'Etat qui les avoient conduits à la première audience, les conduisirent avec la même pompe lorsqu'ils prirent congé du Calife; & à leur départ, l'eunuque Munas fut chargé par ce Prince de les accompagner jusque sur les frontières. Là, cet Officier leur remit de la part du Prince cent mille écus d'or pour la rançon des Musulmans captifs.

Une réception aussi magnisque éblouit les Ambassadeurs, & leur donna la plus haute idée de la cout du Calife. Le récit qu'ils en firent lorsqu'ils furent arrivés à Constantinople frappa vivement le Conscii de l'Empereur, & l'on s'applaudit d'avoir fait les premières démarches pour traiter d'accommodement avec un Prince, dont on imagina que les forces devoient égaler les richesses &

la magnificence.

Elles les auroient égalées sans dou-Moctades, te, si le gouvernement ent été dans Hégite 304-de meilleures mains; mais le Souverain ayant été accoutumé dès sa plus tendre jeunesse à ne se mêler d'aucune affaire, il tint à peu près la même conduite lorsqu'il fut parvenu à un âge plus mûr. Les semmes, les Grands, les Visirs possedent toute l'autorité; & l'indolent Moctader, qui avoit d'ailleurs un excellent naturel, crut qu'en se montrant magnisique, il remplissoit suffissement les devoirs de Souverain.

rain.

Il eut pourtant quelque inquiétude sur les nouveaux mouvemens & sur.
des Karmates , & il se donna la fre Cht. 917/
peine de suivre cette affaire , & de Les K. mas'en faire rendre un compte exact. cts s'é blifAprès la mort de Zécroune leur der - q'ille sur
nier Commandant , ils avoient choi- sur capitale.
si pour chef un de leurs Officiers
principaux , qui s'appelloit AbouSaïd , comme celui qui les avoit
commandés & qui avoit péri sous
le regne de Mothaded.

Celui-ci poussa loin ses avantages: il sit des conquêtes dans la Chaldée, la Syrie, la Mésopotamie; & enfin

MOCTADER. il s'établit en Souverain dans la ville Hégire 305 de Hagiar, ancienne capitale de Fre Chr. 917. l'Arabie Pétrée. Son regne se termina par cette conquête; car il fut

assassiné dans cette capitale par un de ses esclaves dans le tems qu'il prenoit le bain. Cet événement arriva l'an de l'Hégire trois cent un.

Ce Prince eut pour successeur Saïd son fils aîné : mais comme il étoit d'une fanté fort délicate, le confeil des Karmates décida qu'il remettroit le commandement entre mains d'Abou - Thaher fon cadet, dès que celui-ci feroit en âge compétent.

piré.

Abou-Thaher étant parvenu à l'âge her fe dit inf- d'environ dix-neuf ans , n'attendit pas que son frère lui cédât son autorité, il s'en empara; & commença par publier qu'il avoit des relations immédiates avec le ciel, & que Dieu lui révéloit les choses les plus cachées. Il féduisit par ce moyen les plus groffiers de sa fecte; & comme de fanatisme est une maladie qui se communique rapidement, on vit bientôt les Karmates regarder Abou-Thaher comme un prophéte; enfin il fut reconnu comme feul

Prince & chef de la secte.

Il s'attira de leur part une obéif- Hégire 311. fance aveugle par l'attention qu'il eut de les entretenir souvent de la de Bastrah. grandeur future de sa nation & des conquêtes que le ciel lui réservoit. Chaque Karmate en particulier s'engagea de tout risquer, & même sa propre vie, pour fon fervice. Charmé de ces dispositions, Abou-Thaher ne crut pas devoir les laisser rallentir; il partit à la tête de ces déterminés, & alla faire le siège de Basrah. Cette entreprise lui réussit; la ville fut prise d'assaut : il sit masfacrer presque tous les habitans, & abandonna enfuire la place au pillage pendant quinze jours.

Fier de ce succès, Abou-Thaher Hégire 312. fit de nouvelles entreprises. Il alla Ere Chr. 924. entre autres attaquer une caravanne Il pille une qui revenoit de la Mecque. Elle étoit nombreuse, & composée de beaucoup de personnes de considération qui avoient à leur tête un Musulman de distinction nommé Abdallah. Le Karmate tombant avec ses gens sur cette caravanne, en massacra une partie , dissipa le reste , & s'empara de tout ce que les pélerins

Ere Chr. 924.

MOCTADEN. POUVOIENT avoir. Abdallah leur chef Hégire 312. ayant été fait prisonnier, Abou-Thaher pensa à se servir de cette prise pour faire quelque arrangement avec la cour de Bagdet. Dans cette vue, il eut grand foin de fon prisonnier, & le traita avec tous les égards possibles. Il l'envoya visiter par les perfonnages les plus considérables de sa secte, & fit tout ce qu'il put imaginer de plus propre à s'attirer son amitié.

Lorsqu'il crut avoir gagné l'affection d'Abdallah, il lui communiqua le dessein qu'il avoit de se réconcilier avec le Calife; & le pria de vouloir bien s'intéresser pour lui auprès de ce Prince, à qui il comptoit dans peu envoyer une ambaifade pour faire des propositions d'accommodement. Il ajouta que, pour lui faire voir la sincérité de ses dispositions, il lui rendoit dès cet instant la liberté, & qu'il lui demandoit en grace de l'employer à préparer la cour de Bagdet à écouter favorablement ce qu'il comptoit lui faire propofer dans quelque tems.

Abdallah fur en effer congédié sur le champ; & lorfqu'on lui eut don-

né le tems nécessaire pour préparer Moctadea. l'esprit du Calife, Abou-Thaher sit Hésire 312. partir une ambassade pour Bagdet, Ilpropose avec de maguisiques présens pour au Calife un Moctader. Ce Prince reçut parfaiment quiest tement cette ambassade, & traita rejetté. tous ceux qui en étoient avec toute la bonté & la politesse qu'il auroit pu avoir pour des Ambassadeurs d'un

véritable Souverain.

Cette réception si gracieuse faifoit espérer que le Calife accéderoit aux propositions d'Abou - Thaher; mais à cet égard tout sut restusé. En esser, les demandes étoient un peu fortes. Le Karmate proposoit qu'on lui donnât la ville de Basrah en propre, & que l'on y joignit la province d'Ahuaz en titre de principauté pour lui & pour ses descendans.

La connoissance qu'il avoit de l'état actuel de la cour de Bagdet, lui avoit fait présumer qu'un gouvernement aussi foible ne feroit pas difficulté d'acheter la paix à ce prix; mais le Calife trouva les propositions exorbitantes, & n'y répondit que par un resus.

Abou - Thaher fut bien furpris, Tome III, V

Moctadea. lorsque ses Ambassadeurs lui annoncerent à leur retour la réponse du Calife. Sa furprise se changea insensiblement en fureur; & il résolut de se venger du peu d'égard que l'on avoit pour ses propositions, qui en lui procurant les plus grands avantages, rétablissoient en même-tems le calme

Hegire 313. dans l'Empire. On le vit donc re-Ere Chr. 925. prendre la campagne l'année suivan-AbouThate, & continuer à faire des conher s'empare quêtes sur les terres Musulmanes. Il de Couffah.

attaqua & se saisit de plusieurs places, & fit entr'autres un dégât horrible dans le territoire de Couffah. Il assiégea cette place, la prit d'asfaut, l'abandonna au pillage pendant plusieurs jours, & fit massacrer la plus grande partie des habitans. Ceux qui échapperent à l'épée du vainqueur furent réduits en esclavage.

On ne dit point qu'alors il se sît Hégire 315. EreChr. 927. aucun mouvement à la cour de Bag-Il défait les det pour réprimer l'insolence de ce troupes du rebelle. Il continua donc à piller im-Calife. punément jusque vers l'an trois cent

quinze de l'Hégire, que le Calife envoya des troupes contre lui fous la conduite d'un de ses Officiers,

nommé Joseph. Les Karmates en Mocraota. couragés par leurs succès, méprise legies 11. rent les troupes du Calife; & dans une action que Joseph voulut risquer, ses gens surent défaits & massacrés pour le plus grand nombre, & lui-même

demeura prifonnier.

Cette victoire fut un nouvel ai- 11 fait des guillon qui engagea Thaher d'aller courses aux toujours en avant. Cependant il pa-environs de roît que son dessein étoit plutôt de chercher à intimider le Calife, qu'à faire des conquêtes; car ayant formé la résolution de s'approcher de Bagdet, il ne prit avec lui qu'un camp volant de cinq cens cavaliers, avec lesquels il jetta l'epouvante dans tous les environs, & même dans le cœur de la capitale. Moctader fit marcher dix mille hommes pour tâcher d'enlever ce détachement; mais les troupes du Calife revintent sans avoit rien tenté.

Abou-Thaher s'en étant retourné aussi promtement qu'il étoit venu, reparut une seconde fois, & fir mine de vouloir attaquer Anbar, ville de l'Irak Arabique, à vinge lieues de Bagdet. Il s'en tint à la feinte, & retourna encore sur ses pas. La

MOCTADER. cour fut si effrayée de cette nouvelle démarche, que lorsqu'on apprit l'éloignement du Karmate, le Calife, les Ministres, & les femmes qui partageoient le soin du gouvernement, firent pour cinquante mille écus d'aumône, pour remercier le ciel de cet heureux événement. Abou-Thaher ne tarda pas à donner l'allarme d'un autre côte, & disparut presqu'ausfitôt : cela valut encore aux pauvres une aumône de cent mille drachmes. Ce chef des Karmates s'amusa ainsi Hégire 316.

Ere Chr. 928. par ses courses à faire épuiser le tréfor en aumônes : du reste, il n'eut point à se défendre, car on fut long-tems à faire marcher des troupes à sa rencontre. Lui-même suspendit ses incursions, pour donner quelque repos à ses gens; & il profita de ce tems-là pour se retirer à Hégiar, où il fit bâtir un palais magnifique.

Tandis que le Calife comptoit Hégire 317. Ere Chr. 929. respirer tranquillement à Bagdet, Mottader en conféquence de la retraite des rebelles, il arriva à la cour une révolution des plus étonnantes. Moctader fut déposé du califat. Caher, son frère, fut porté sur le trône,

d'où on le fit descendre ensuite pour Mocrante, y replacer Mockader. Tout cela se Effet 11, passage passage en très - peu de tems. Voici, selon El-Macin, l'histoire de ce sin-

gulier événement.

L'Eunuque Munas, cet Officier si attaché à son Prince qu'il avoit luimème éréabli sur le trône, lots qu'on avoit voulu lui ôter la couronne, eut, ou crut avoir dans la suite de grands sujets de mécontentement de la part du Calife, qui avoit, disoitil, dessein de le faire arrêter. Il s'en plaignit à ses amis. Le Prince en fut informé, & eut la bonté de travailler lui-même à le détromper au sujet des rapports qu'il prétendoit qu'on lui avoit faits.

Munas se défiant de la sincérité du Calife, & se croyant en danger cant que ce Prince seroit sur le trône, entreprit de lui ôter la couronne, & de la faire passer la la couronne, & de la faire passer la la couronne, & de la faire passer la sire facilement, ayant toute la consiance des gens de guerre. Il alla donc un compagnie de cavaliers; & ayant percé jusqu'à l'appartement du Calife, il se saisser la sire de la cavalier de la cavalier de la cavalier de la cavalier de la sire la sire de la cavalier de la cavalier de la cavalier de la sire la sire de la cavalier de la sire la sire de la sire la sire

MOCTADER. la Princesse sa mère, & les fit con-Hegire 317. duire l'un & l'autre dans sa maison.

En fortant, il dit aux troupes que tout ce qui étoit dans le palais leur appartenoit, & qu'elles n'avoient qu'à piller hardiment. Une pareille commission donnée à des soldats sut bientôt exécutée; on se livra au pillage, & l'on emporta du tout l'or & l'argent qui s'y trouva.

Munas se voyant maître de Moctader, l'obligea de faire sa démission du califat; & ce Prince la donna sur le champ, en présence de plusieurs témoins. On fit ensuite comparoître Caher fon frère, que Munas fit proclamer Calife par tous les gens de guerre; & aussitôt on envoya des couriers dans toutes les provinces, pour informer les peuples de cet événement.

Les foldats sur le trône.

Mais dès le lendemain, il se fit déposent Ce-une autre révolution qui remit les tent Moctader choses dans leur premier état. Les foldats demanderent leur paye; mais

les affaires étant dans une situation qui ne permettoit pas au nouveau Calife de les satisfaire, on les pria d'attendre. Le délai les mit en fureur; ils entrerent en tumulte dans

le palais, tuerent un Officier appellé MOCTABER. Baruc, nouvellement nommé Capi-Hégire 317. Ere Chr. 929. taine des gardes par Caher, & se mirent à crier de toutes parts, Moctader, Moctader. A ces cris, une partie de la soldatesque se transporta chez Munas, en tira Moctader, & l'amena en triomphe au palais. Ceux qui avoient commencé le tumulte le voyant arriver, arracherent Caher du trône, & y placerent Moctader, auquel ils vinrent à l'instant présenter son frère pour savoir ce qu'il vouloit que l'on en fit. La plupart demandoient sa mort; mais le Calife le voyant arriver, & étant lui même fort déconcerté de ces événemens . lui rendit les bras, en lui disant : Approchez, mon frère, vous n'êtes point coupable de tout ce qui s'est passé. Rassurez - vous , ajouta-t-il en l'embrassant, je vous jure que vous ne recevrez jamais aucun déplaisir de ma part. Caher ne répondit que par ce peu de mots : Dieu sait ma pensée, Seigneur Commandant des Fidéles. A l'égard de Munas, il disparut de Bagdet dès l'instant que Moctader remonta sur le trône; mais il y conserva toujours des intelligences qui

Moctades occasionnerent peu après une nouvelle révolution. Les Karmates, qui étoient restés

tes pillent la Mecque.

Ere Chr. 930. tranquilles pendant tous ces mouvemens, se remirent bientôt en campagne. Ils partirent de la province de Baharein où Abou-Thaher leur avoit assigné des quartiers, & prirent leur route du côté de la Mecque sous la conduite de ce Prince. Toute leur marche ne fut qu'un ravage continuel, qui devint encore plus furieux lorsqu'ils arriverent dans les environs de cette ville. Ils firent ensuite le siège de la Mecque, l'emporterent d'assaut, & y massacrerent plus de trente mille personnes. Mais ce qui dut faire encore plus de peine aux véritables Musulmans, ce fut la profanation qu'ils firent du temple de la Caabah. Ils en enleverent certe fameuse pierre noire, qui depuis Mahomet étoit l'objet de la vénération des Musulmans. Ils emplirent de cadavres le puits de Zemzem, si célébre & si respecté parmi les Arabes. Enfin , ils firent tout ce qu'ils imaginerent de plus capable d'insulter toute la nation, & le Calife en particulier, lequel comme

DES ARABES. 465, chef de la Religion, devoit ressentir Mocrader, plus vivement les indignités que l'on commettoit dans une ville qui avoit été le berceau du Mussilma-

nifme. Après avoir ainsi tout ravagé dans Hégire 319-la Mecque, Abou-Thaher marcha Ere Chr. 931du côte de Bagdet ; & laissant courses aule gros de ses troupes dans un en-près de Bagdroit assez éloigné, il alla avec environ mille hommes escarmoucher aux environs de cette capitale : enfin il passa le Tigre, & s'avança si près qu'il fallut bien penser à le repousser. Le Calife donna cette commission à un de ses capitaines nommé Abusage, qui ayant rassemblé environ trente mille hommes, alla se camper à quelque distance du poste que Thaher occupoir. Il envoya un de ses Officiers reconnoître les forces de ce rebelle; & lorsqu'on lui eut rapporté qu'il n'avoit tout au plus que mille hommes de troupes, il écrivit au Calife avec un air de confiance : Bientôt je vous livre, Thaher prisonnier pour en faire ce qu'il vous plaira. Moctader charmé de cette annonce, & appréhendant toujours que l'ennemi ne lui échapMOCTADER. pât, récrivit fur le champ : Commen-Hégire 319. eez par rompre le pont du Tigre, afin qu'il ne puisse pas se sauver. Abusage présumant toujours de

ce d'Abufage des trouves du Calife,

cause la perte ses forces, ne daigna pas d'abord mettre l'épée à la main contre le Karmate; & comme il avoit eu autrefois occasion de le connoître, il lui envoya un Officier pour lui dire qu'en considération de leur ancienne connoissance, il lui conseilloit en ami de se rendre, ou de chercher au plutôt les moyens de se sauver.

Abou - Thaher, qui n'étoit pas homme à écouter de semblables confeils, demanda combien Abusage avoit de troupes. L'Officier lui ayant répondu qu'il avoit trente mille hommes : Il a trente mille hommes . reprit le Karmate; eh bien, vous lui direz de ma part qu'il lui en manque trois comme les miens. Là-dessus il fit appeller trois de ses gens, & dit à l'un de se poignarder, & il obéit sans héster; au second de se jetter dans le Tigre, il s'y précipita fue l'heure; & à un troisiéme de monter fur une tour élevée & de se jetter en bas, & il le fit aussirôt. dit ensuite à l'Officier Musulman

qui avoit été témoin de tout ce qui MOCTADER. Venoit de se passer: Croyez-vous qu'un Hégire 319-Prince qui a de tels soldats doive ap-

préhender le grand nombre de fes ennemis è Je veux bien vous faire quartier à vous, parceque vous obéisset à votre maître; mais comptez que je vous ferai bientos voir voere Général enchai-

né parmi mes chiens.

L'Officier Musulman ayant été rendre compte de ce qu'il avoit vu & entendu, Abusage regarda le discours du Karmate comme une bravade ridicule dont il le feroit bientôt repentir, & remit au lendemain à prendre ses mesures pour l'investir comme il l'avoit promis au Calife; mais le Karmate ne lui en donna pas le tems. L'idée qu'il eut que les Musulmans comptant sur le grand nombre de leurs troupes, ne se donneroient pas la peine de se tenir sur leurs gardes, lui fit prendre le parti de les prévenir, & de les attaquer au plutôt dans leur camp. Ainsi, peu après le départ de l'envoyé d'Abusage, Abou - Thalier envoya à la découverte; & sur le plan qu'on lui fit de la disposition du camp des Musulmans, il ordonna une atta-

Moctader que pour la nuit suivante. Hégire 319, Etc Chr. 931. Les Karmates s'étant appro

Les Karmates s'étant approchés à la faveur de la nuit, fondirent toutà-coup dans le camp d'Abusage, avec une telle impétuofité, qu'une grande partie de ses troupes sur égorgée avant même que l'on sût que l'ennemi étoit dans le camp. Le carnage continua ainsi pendant longtems. Un réveil aussi affreux répandit tellement la terreur parmi les Musulmans, qu'il n'y eut pas moyen de leur faire prendre les armes pour se mettre en défense. Un grand nombre prit la fuite; & quelques-uns des fuyards ne fachant où fe fauver dans l'horreur des ténébres, allerent donner dans les Karmates qui les assommerent. En vain Abusage vint à bout de rassembler autour de lui un nombre de foldats d'élite. leur résistance fut inutile. Les Karmates les taillerent en pieces, & aborderent enfin Abufage lui - même , qu'ils amenerent à leur Général. Abou - Thaher lui fit le traitement dont il l'avoit menacé, lorsque l'Officier Musulman étoir venu de sa part pour l'engager à se rendre ; il le fit enchaîner avec fes chiens

Abou - Thaher comptant avoir MocTADER assez fait que d'avoir remporté un Hégire 319. si grand avantage sous les yeux même de la cour, ne voulut pas pour lors pousser plus loin ses avantages; il se retira avec ses prisonniers, & le butin qu'il avoit fait, & rendit par son éloignement la tranquillité

à la ville de Bagdet.

Mais il s'éleva bientôt un orage Le Califo qui occasionna une révolution. Mal-tait arr gré les promesses que Moctader avoit faites à Caher de ne point se ressouvenir de la faute qu'il avoit commise en lui enlevant le califar, il le fit cependant artêter & mettre en prifon. Kondemir , dont ce fait est tiré . ajoute que le dessein du Calife étoit de le faire mourir. Caher avoit apparemment abusé de la clémence de son frère, en commettant quelque nouvelle faute. Caher, qui depuis la révolution qui l'avoit porté sur le trône, étoit toujours resté en liaifon avec Munas, trouva moyen, quoique prisonnier, de nouer une relation avec lui , par l'entremise d'un frère de cet Officier qui demeuroit à Bagdet; car pour lui il fe tenoit toujours éloigné, depuis l'affaire

MOCTADER. Qu'il s'étoit faite avec Moctader . Bre Chr. 931. au sujet de la promotion de Caher au califat.

Munas, qui s'ennuyoit sans doute dans l'exil auquel il s'étoit condamné . & dont il n'ofoit cependant pas sortir pendant la vie de Moctader, convint avec Caher de se défaire de ce Prince. Munas mit dans ce fecret un Barbaresque, homme hardi, intrépide & prêt à tout faire pour de l'argent ; de sorte que moyennant une somme considérable qu'on lui promit, il se chargea de tuer le Calife. Cet assassin avoit un talent qui le faisoit considérer de Moctader : c'étoit le plus excellent homme de cheval qu'il y eût dans le pays; & comme le Calife prenoit beaucoup de plaisir à donner à la cour le spectacle des joûtes & des tournois, ce Barbaresque étoit de toutes ces fêtes, & il se faisoit admirer par son adresse & son agilité.

finé.

Un jour donc que le Calife donnoit un tournois dans la grande place de Bagdet, ce Barbarefque parut; & charma toute l'assemblée par la grace avec laquelle il manioit for cheval, & par l'adresse qu'il montra

à la course des têtes. Le Calise le Messaria de l'Accommencer plusieurs sois ; & Egecha. 931-6 comme la garde qui environnoit ce Prince l'empêchoir de voir ce cavalier dans toute l'étendue de la place, il la fit ranger à ses côtés sur la même ligne, afin d'avoir la vue plus libre. Le Barbaresque voyant ainsi le Prince à découvert, sit une course de son côté; & en passant il lui lança une demi-pique à travers la poitrine, & fortit de la place en forçant le galop de son cheval.

Son dessein étoit de courir à l'inf- Mort de l'ac. tant à la prison où Caher étoit en-

fermé, & d'annoncer cet événement à des gens apostés qui n'artendoient que son arrivée pour forcer la prison; mais il n'alla pas jusque - là. En traversant la place du marché, son cheval, qui étoit ombrageux » s'effaroucha à la vue d'un âne qui étoit chargé de quantité de fagots d'épines dont une partie traînoit à terre ; ce bruit le fit cabrer contre un étal de boucher. Un des crochets qui pendoit à cet étal prit le cavalier par le menton, & le retint ainfi fuspendu, tandis que le cheval se dérobant de dessous lui, s'enfuit & toute bride.

Meer Adrag.

Les gens du Calife qui couroient lisette 319, après cet assassins a arriverent peu après ; & le voyant ainsi suspenda & presque mort ; se dépêcherent de lui faire sentir plus vivement la peine de son crime , en le punissant pendant qu'il paroissoir encore en vie. Ils prirent la charge de fagots d'épines qui étoit toute prête, la pla-

feu, & le brulerent.

A l'égard du Calife, dès l'instant qu'il fur blesse, il tomba sous le coup, & mourut peu après. Il avoit environ trente-huit ans, & en avoit regné près de vingt-cinq. Il laissa trois ensans, Radi, Moktaphi & Mothi, qui regnerent tous les trois

cerent fous le cavalier, y mirent le

après Caher leur oncle.

Comment
El amort de Mockader est rapportende la mort éé différemment par d'autres Autoulife.

teurs. El-Macin dir que Munas ayant eu avis que Mockader vouloit absolument l'envoyer prendre où il s'étoit résugié, & le mettre en prison, il ramassa des troupes & vint se présenter devant Bagdet. Le Calife s'étant mis à la tête des siennes, alla à sa rencontre; & il y eut une

action sanglante dans le cours de

laquelle Moctader ayant été pris par MOCTADEA. une troupe de barbares, fut tué Hégire 319. par l'un d'entr'eux, qui lui coupa ensuite la tête & la porta à Munas.

Abulfarage, d'un autre côté, con- Abulfarage

vient que Munas vint avec des trou-trement, austi pes attaquer Bagdet; mais il donne bien que quel a entendre que ce n'étoit pas préci-tances de fon sément le Calife qu'il vouloit atta- regne.

quer ; que son dessein étoit seulement de se venger du Visir dont il avoit sujet de se plaindre. Il ajoute, que dans le tems que Munas mit le siège devant Bagdet, le Calife ne savoit rien de sa révolte ni de sa démarche; & que dans la furprise où ce Prince se trouva, n'étant pas d'ailleurs en état de soutenir siège, ses Ministres lui conseillerent de fortir de Bagdet], & de se présenter à l'ennemi d'une façon qui pût où l'attendrir ou engager ses troupes à l'abandonner. A cet effet, ils crurent qu'il seroit bon que le Calife, suivi des Docteurs de la loi, ayant chacun un Alcoran ouvert fur leur poitrine, se montrât aux asfiégeans, & qu'alors la plus grande partie abandonneroit Munas pour venir le fecourir.

Ce conseil fut suivi; mais il ne Hégire 312. réussit pas. Le Calife étant sorti de Ere Chr. 931. Bagdet, voulut s'approcher du camp ennemi; & alors bien loin de voir les' assiégeans passer de son côté, il se vit abandonné lui-même par ceux qui l'avoient accompagné. Il prit donc le parti de s'en retourner dans la ville; lorsque quelques soldats se présenterent à sa rencontre. Comme ils paroissoient avoir de mauvaifes intentions, Moctader leur dit : Songez que je suis le Calife. Nous te connoissons bien, chetif mortel , lui dirent - ils ; & l'un d'eux l'ayant fait tomber du coup qu'il lui donna, les autres acheverent de le massacrer. Ils le dépouillerent ensuite', lui couperent la tête, & laisferent le corps tout nud au milieu d'un champ, où un laboureur l'ayant trouvé, fit une fosse dans l'endroit même & l'y enterra. La tête ayant été portée à Munas, il fut, dit-on, pénétré de douleur, de voit que sa vengeance, qui n'avoit d'autre objet que la perte du Visir, avoit été cause de celle du Calife. Tel est le récit d'Abulfarage.

Ce même Auteur, en parlant da

DES ARABES. 475
caractère de ce Prince, dit que, Mocradia?
quoiqu'il n'eût que treize ans dans Erecent, 319, le tems de sa promotion au califat, il fit voir d'abord qu'il n'étoit pas d'humeur à se laisser gouverner; que rour Bagdet parloit de sa fer-

meté; & que le Visir ayant soupconné que le jeune Prince vouloit le priver de fa charge, projetta de lui ôter la couronne, & de la faire passer sur la tête de Caher; mais que ce Ministre avoit ensuite changé d'avis, sur ce que le Calife paroissoit mieux disposé à son égard. Abulfarage ajoute que peu après, le Visir fut assassiné par Hossain-ebn-Hamadan, parceque celui-ci ayant été dans le secret du Visir par rapport au complot fait contre le Calife, il craignit que ce Ministre ne le perdît un jour dans l'esprit du Prince. Le même Auteur continuant toujours son récit, dit que Hossain persistant dans le parti qu'il avoit formé avec le Visir, trouva le moyen de renverser Moctader du trône où il étoit à peine monté : qu'à cet effet il fit proclamer Motassem, & lui donna le furnom de Moctadi-Billah : qu'il envoya enfuite fignifier

MOCTADER. à Moctader de céder le palais int-Hégire 319: périal : que le jeune Prince lui demanda d'attendre jusqu'au lendemain; ce qui lui ayant été accordé, il profita de ce délai pour se mettre fur la défensive : que Hossain étant venu le matin du lendemain avec le nouveau Calife pour prendre pofsession du palais, il trouva tous les gens de Moctader sous les armes, qui lui en interdirent l'entrée. On en vint aux mains, l'action fut très-vive & dura toute la journée; enfin, le parti de Moctader l'emporta, & Hossain prit la fuite & se sauva en Mésopotamie. Motassem, qu'il avoit intrus au califat, & qui avoit déja nommé un Visir, se sauva du côté du désert avec son Ministre. C'est ainsi qu'Abulfarage rapporte la première déposition de Moctader.

Peu après, ce Prince, que les Auteurs, & El-Macin ſur-tout, représentent comme n'étant capable d'aucune action de vigueur, fit bien voir le contraire, selon Abulfarage. Il s'éleva dans Bagdet une fédition qui étoit peut-être une suite des menées de Hossain & de son parti.

Les bourgeois, les marchands étoient MOCTADER. volés, ou assassinés chez eux: les sé- Hégire 319. ditieux menaçoient de mettre la ville au pillage. Le jeune Moctader se mit à la tête de ses gens, sit main-basse sur ces rebelles, & ceux que l'on arrêta furent exécutés en-

fuite publiquement.

A mon égard, en écrivant la vie de Moctader, je me suis arrêté au fentiment d'El-Macin, qui m'a paru d'autant plus vraisemblable, que Abulfarage lui-même, qui dépeint ce Prince comme extrêmement actif & plein de valeur dans sa plus tendre jeunesse, ne nous fournit rien dans tout le cours de fon regne qui fourienne cette idée si avantageuse: au-lieu qu'en suivant El-Macin, on voit un Prince qui commence foiblement, & qui continue de-même jusqu'à sa mort.

On fit mourir fous le regne de ce Prince un fameux contemplatif, Hossain Halnommé Hossain-Hallage, qui s'étoit attiré pendant long-tems la vénération des peuples, dans les différentes villes où il avoit habité. Il paffoit pour avoir le don de la révélation, & découvroit, disoit - on,

Jusqu'aux plus secrettes pensées. Il menoit une vie extrêmement austère; on assure même que dans un long séjour qu'il avoit fait en Arabie, il étoit resté une année entière dans une caverne la tête nue, & sans prendre d'habits convenables aux disférentes saisons. Il jesnoit souvent dans l'année, & passoit plusieurs jours de suire fans prendre aucune nourriture; & il ne rompoit

Ses discours répondoient à la sagesse de sa conduite; il prêchoit la morale la plus exacte, & parloit fur-tout de l'amour de Dieu avec un zéle & un enthousiasme, qui devoit faire croire qu'il en étoit lui-même embrasé. Il y a soixante & dix ans, disoit - il souvent, que ce feu divin s'est allumé dans mes entrailles; elles auroient été consumées, si une éteincelle de celui qui est la souveraine vérité, n'eût redonné à mes cendres une nouvelle vie par une seule éteincelle de son seu divin. Il n'y a que celui qui est embrasé de ce même feu , qui puisse dire quelle est ma brulure; & il s'écrioit enfuite : Oh! amour di-

après cela fon jeûne que par trois bouchées de pain & un peu d'eau.

vin, venez à mon secours, afin que Moctadire vous & moi soyons inséparablement unis : vous seul, Seigneur, pouvez

connoître l'état d'un cœur qui brule

d'amour pour vous.

Il mêloit aussi très - souvent dans fes discours bien des choses qui ont fait croire à quelques Auteurs, qu'il étoit Chrétien. Par exemple, il s'écrioit fouvent avec transport : Loué foit à jamais celui qui nous a manifesté son humanité, en nous cachant sa divinité qui pénétre toutes choses, jusque-là qu'il a voulu paroître parmi nous, mangeant & buvant comme nous. Et dans le tems qu'on lui prononça son arrêt de mort, il ne dit autre chose sinon : Celui qui me convie à son banquet ne me fait point de tort, en me faisant boire le calice qu'il a bu lui-même avant sa mort. Tel étoit en effet le langage des martyrs.

Mais ce même enthousiaste, que l'on soupçonnoit Chrétien, observoit cependant la loi Musulmane en tous ses points, & faisoit le pélerinage de la Mecque comme sectateur de Mahomet. Ce fut même à l'occasion de ce pélerinage qu'il se fit une affaire qui le conduisit enfin

au supplice.

MOCTABER. Cette catastrophe se passa à Bagdet, où il vint faire sa résidence vers l'an de l'Hégire trois cent neuf, après avoir demeuré long-tems à la Mecque. Son austérité, sa piété, une certaine onction répandue dans ses discours, tout cela réuni lui fit un nombre confidérable de fectateurs; mais il eut en même tems des envieux, & fur-tout parmi les Docteurs de la loi Mufulmane, qui résolurent absolument de s'en défaire. Ils travaillerent donc à lui susciter une querelle ; & comme on ne pouvoit pas l'attaquer sur ses mœurs, on se retrancha sur sa doctrine. On chercha d'abord assez inutilement à y découvrir quelque erreur : il foutint l'examen avec fermeté, & satisfit à toutes les questions; mais les Docteurs ayant entendu dire qu'il avoit enseigné à ses disciples qu'on pouvoit se dispenser de faire le voyage de la Mecque, on s'attacha uniquement à ce point, & ce fut là dessus qu'on le condamna.

On lui demanda donc si l'on pouvoit se dispenser du pélerinage de la Mecque. Il répondit, selon ce . qu'il

qu'il avoit déja avancé dans ses MOCTABLE. écrits, qu'on pouvoit absolument s'en dispenser, mais aux conditions fuivantes. 10. Ou'il falloit avoir un endroit de sa maison tenu fort proprement, & cependant fans aucun meuble. 20. Qu'il ne falloit en permettre l'entrée à personne. 3°. Qu'on devoit y pratiquer toutes les cérémonies ulitées, & y réciter les prières ordonnées. 4º. Qu'après s'être aquitté de tous les devoirs prescrits par la loi, il falloit, pour équivalent des foins, des fatigues & des peines du voyage dont on se dispensoit, assembler dans ce même lieu trente orphelins que l'on habilleroit, & que l'on nourriroit pendant trente jours: il falloit de plus les fervir soi-même à table, & en les congédiant leur donner à chacun trente dragmes.

Il femble que c'étoit payer affez cher la dispense du voyage de la Mecque, & qu'il n'y avoit d'ailleurs rien que de très-raisonnable dans ce que l'accusé fubstituoit à la place de ce pélerinage: cependant ce surlà le sujet de sa condamnation. Le Cadi; ou premier Magistrat, proMoctable. nonça l'arrêt de mort. Son suffrage emporta celui de l'assemblée, & il n'y eut qu'une voix pour la mort.

Lorsqu'on prononça cette sentence à l'accusé, il répondit tranquilement à ses juges: Mon sang ne
devoit pas être répandu par vos mains:
ma foi est celle de tous les vrais Musulmans, ma doctrine est des plus orthodoxes, & j'ai toujours stédétement
suivi les traditions de nos pères. Il y
a dequoi prouver incontestablement cetevérité dans mes écrits. Vous me jugez par des vues humaines, votre sentence est injuste: toute ma consolation, c'est de mourir innocent; mais
la justice du ciel vengera ma more.

Ce prétendu criminel fut exécuté peu après ; & on lui fit fubir un fupplice aussi rigoureux que s'il estr commis les crimes les plus affreux. On commença par lui déchirer le corps à coups de verges ; puis on lui coupa les quatre membres , & ensin la tête. Le tronc & les membres furent brulés aussitot , & les cendres jettées dans le Tigre: à l'égard de la tête, elle sut exposée au bout d'une lance dans l'une des places de la yille.

El-Macin rapporte que Moctader MocTADTE favorisa les Chrétiens, & qu'un Gouverneur d'Egypte ayant imposé en trois cent treize une taxe fur les Evêques, les Moines, &c. ce Prince les en dispensa, & ordonna qu'on les laissat vivre dans les immunités que l'Auteur de leur vocation leur avoit accordées.

Cer Auteur ajoute que dans cette même année trois cent treize, il parut en Egypte une étoile rayonnante & étincelante , suivie d'une flamme immense fort rouge, qui s'étendoit du nord à l'orient , & paroissoit longue de trente piques, & large de près de deux , entortillée comme un ferpent.

E fut sous le regne de ce Prince, Origine de vers l'an de l'Hégire deux cent la dynatie quatre vingt-dix-huir, que s'établit des Fatimites. en Afrique Abou Mohammed-Obéidallah, que l'on peut dire avoir été le fondateur, ou du-moins le précurseur de la dynastie des Fatimites, fi célébre dans l'Histoire Musulmane. Il prétendoit descendre d'Ali, gendre du Prophéte; & ce fut pour s'artirer encore plus de considéra-

par Fatime, qu'il prit sa descendance d'Ali par Fatime, qui étoit la fille bienaimée de Mahomet. C'est pour cette raison qu'au - lieu de se dire Alide simplement, il aima mieux se dire Fatimite; nom que ses descendans ont porté, & sous lequel ils ont regné long-tems en Afrique & en Egypte.

On a beaucoup contellé à ces Princes l'origine qu'ils prétendoient irer d'Ali & de Fatime. Il y a même un ancien Auteur Atabe, nommé Dahébi, qui dit qu'il n'y a que les ignorans qui puillent les appeller Fatimites; & que bien loin d'avoir une origine aussi illustre, il savoir de bonne part qu'Obcidallah étoit, ou Mage ou Juit de religion, & ferrurier de profession, & qu'il avoir long-tems exercé ce métier dans Salamiah, ville des dépendances d'Emesse en Syrie.

Quoi qu'il en soit de l'origine dobcidallah, il est certain qu'il parut avec éclat parmi les Musulmans, & que s'étant donné pour Prophéte, il eut bientôt à sa suite un nombre assez considérable de sectateurs pour préndre les armes & faire des conquêtes. Sa première

DES ARABES. 485 expédirion fut contre les Aglabites, MOCTADER. ainsi nommés d'Aglab, qui ayant été envoyé en Afrique par Haroun pour y gouverner cette province, trouva moyen de s'établir dans ce pays en maître absolu, & de joindre à son gouvernement de nouvelles conquêtes, dont lui & ses descendans demeurerent Souverains depuis l'an de l'Hégire cent quatrevingt-quatre, julqu'en deux cent quatre vingt-dix-huit, que Ziadat-Allah, dernier Prince de cette dynastie, fut battu par Obéidallah, & dépouillé de ses Etats. Celui-ci s'y foutint contre ses ennemis, & transmit sa puissance à ses descendans, qui, après avoir regné tranquillement en Afrique pendant plusieurs années, firent ensuite la conquête de l'Egypte fur les Akschidiens. On aura fouvent occasion de parler de cette illustre famille dans la suite de cette histoire.





# CAHER-BILLAH.

# XXXVIII. CALIFE.

AHER, troisiéme fils de Mo-Hégire 330. thaded, qui étoit en prison Mauvais dans le tems de la mort de son Saturel de rêre, en fut tiré aussitôt après,

pour être porté sur le trône. Ce Prince ne se fit connoître que par les vices dont il deshonora sa couronne. Bifarre, cruel, fans honneur, fans aucun fentiment, avare à l'excès, & se livrant à la barbarie la plus affreuse pour satisfaire sa passion pour l'argent; tel est le portrait que l'Histoire nous trace du monstre que les Sarrasins proclamerent Calife après Moctader. Heureusement son regne fut court. Ses crimes lui firent perdre la couronne, après l'avoir portée environ dixhuit mois; & la vie misérable qu'il traîna après sa chute fut une juste

punition, mais cependant trop lé- CAHER. gère, pour expier les horreurs de Ere Chr. 932

fon regne.

Auslitôt que ce Prince se vit en son avarice possession du trône, il commença & sa cruauré. par signaler son avarice & sa cruauté, en faisant faire des recherches exactes de tous ceux qui avoient vécu avec Moctader, afin de les dépouiller des richesses qu'ils en avoient reçues. Il n'épargna pas même la mère de ce Prince, qui étoit aussi la sienne. Il la fit comparoître en fa présence, & lui demanda où étoient ses richesses. La Princesse lui ayant répondu qu'elle n'avoit \*point d'argent, & que tout son bien confiltoit en meubles & en habits; Caher persuadé du contraire, la menaça des traitemens les plus rigoureux si elle n'avouoit au plutôt où étoit son argent & ses pierreries. Et comme elle persistoit toujours à ne vouloir rien déclarer, il ordonna qu'on la pendît par les pieds en sa présence, & il sut assez barbare pour la frapper de ses propres mains, en lui disant à chaque coup; Dites-moi où est votre argent? Cette Princesse soutenant toujours cons-

CANER. tamment qu'elle n'avoit rien, le Ere Chr. 932. Calife la fit détacher, & la renvoya dans son appartement, où elle mou-

sut peu de tems après.

Caher, qui vouloit de quelque façon que ce fût, avoir de l'argent de sa mère, imagina de casser toutes les donations ou présens qu'elle avoit pu faire; & de plus il fit vendre publiquement tous ses meubles & ses effets. Elle n'étoit pas encore morte, lorsque l'on se mit en devoir d'exécuter les ordres du Prince; & ce fut ce nouveau trait d'infamie qui acheva de lui donner le coup de la mort.

Il traita de même les domestiques & les amis de son frère. La plupart furent mis à la question, pour les forcer à se dépouiller de leurs biens; & ils ne purent en effet se délivrer de l'horreur des tourmens, qu'en abandonnant tout ce qu'ils pouvoient avoir. Son Visir ne fut Hégire 321. pas exemt de ses fureurs. Il venoit

Ere Chr. 933. de nommer à cette place un homme qui avoit beaucoup de réputation parmi les Musulmans. Il s'appelloit Ebn-Moclach. Il avoit déja été Visir sous le précédent Calife; mais soit

fantaisse de la part de ce Prince , CAHERfoit intrigues de cour , il ne resta Hégire 321. qu'un an dans cette charge, & vécut en particulier jusqu'à l'élévation de Caher. Ce Prince le remit en charge; & peu après, pour quelque mécontentement que l'on ne spécifie pas, il lui fit couper la main droite, & le continua cependant toujours

dans sa dignité. Tant d'horreurs réunies exciterent .. 11 le forme l'indignation des peuples, & en par un parti pour déposer Caticulier des Grands de la cour, qui her. appréhendoient à chaque instant que le farouche Calife n'exerçat sur eux ses cruautés pour s'emparer de leurs biens. Il y en eut trois d'entr'eux qui penserent à secouer le jong, &

livrer l'Etat du tyran qui l'opprimoir. Munas fut un des premiers qui pensa à venger l'honneur du trône, li scandaleusement souillé par l'avarice & les cruautés du Souverain. Balik, Grand-Chambellan, s'unit à Munas, & fit entrer dans ce complot Ali fon fils. On crut pouvoir en faire confidence au Visir Moclah qui en effer ne demanda pas mieux que de faire tomber du trône un

formerent une conspiration pour dé-

CANER. Prince qui l'avoit traité aussi indi-Hégite 321.
gnement. Ces conjurés trouverent moyen de joindre encore à leur parti Zaïrac, Commandant des Gardes du

moyen de joindre encore à leur parti Zairac, Commandant des Gardes du palais, qui promit de les fervir; & dès-là ils se regarderent comme assurés de la réussite de leur projet. Effectivement, Zairac prit dès ce

moment des mesures pour s'assurer

Le Calife découvre la conjuration, & la prévient.

de toutes les avenues du palais, & he laisser entrer que ceux favoit être parens ou amis des conjurés. Mais le jour même qu'on devoit porter le grand coup qui alloit arracher la conronne au Calife, il fut averti de ce qui se passoit par un Musulman nommé Taharif, qui avoit entendu tout ce qui s'étoit dit dans la dernière conférence des conjurés. Il se déguisa en femme, & trouva moyen de s'infinuer dans le palais, & de percer jusqu'à l'appartement du Prince.Il lui dir le nom des principaux chefs de la conspiration, & le pressa de fe mettre au plutôt fur ses gardes, parceque dès le même jour après la prière du soir, l'orage devoit éclater, & que c'étoit Ali, fils de Balik, qui devoit paroître le premier pour l'arrêter.

Caher, qui se doutoit déja de CAHI quelque événement extraordinaire, Hégire 321. par les mouvemens qu'il avoit remarqués parmi les gens de sa garde, ne fit pas difficulté d'ajouter foi au récit de Taharif ; & il le chargea d'aller à l'instant trouver la famille de Saïd, d'y raconter ce qu'il venoit de lui dire, & de leut ordonner de sa part de lui envoyer promtement du secours. Il indiqua en même-tems un endroit dérobé par lequel ce monde pourroit arriver jusqu'à lui, en prenant néanmoins beaucoup de précaution, cause des gardes qui étoient répandus dans le voisinage.

Taharif s'aquitta en diligence de fa commission, & tour sembla confirer heureusement à la désense du Calife. Tous ceux qui étoient de la famille de Saïd prirent des armes courtes qu'ils cacherent sous leurs robes, & réussirent à entrer par le chemin que Caher avoit indiqué. Ce Prince les distribua en distrens appartemens, & leur dit de s'y tenir cachés jusqu'à ce qu'il leur s'it savoir ses ordres.

Dès que la prière du soir fut finie,

CANTA. Ali ben-Balik alla au palais, & se se Hégire 321. présenta pour entrer chez le Calife; Ere Chr. 933. mais on lui resusa la porte de l'appartement. Il voulut faire du bruit, comptant d'être appuyé en cas d'accident par les gardes mêmes dont le Commandant étoit du complot; mais il su très-surpris lorsqu'il vit paroître quelques-uns des Saides les

Les conjurés attendoient à chaque instant des nouvelles de l'entreprise d'Ali; mais ils n'en putent avoir aucune, sinon qu'on lui avoir resuse la porte chez le Calife, & que cependant quelque tems après on l'a-

armes à la main, qui le faisirent & le mirent dans un appartement sous la garde de leurs gens.

voit fait entrer.

Ces nouvelles firent un effet bien différent sur les conjurés. Moclal imaginant que la conspiration étoit découverte, pensa dès cet instant à mettre sa vie à souvert, & il se fauva. Balik au-contraire, ne se doutant de rien, & ne faisant réflexion qu'à l'insulte qu'on avoit faite à son sils en lui resusant l'entrée des appartemens, alla au palais pour s'en plaindre. On le laissa entrer

DES: ARABES. 493 jusqu'à l'appartement du Calife, &

là il fut arrêté.

CAHER. Hégire 321. Ere Chr. 933.

Caher ordonna ensuite à un de ses gens d'aller à l'instant avertir Munas de venir lui parler pour une affaire de conséquence, dans laquelle il avoit besoin de son conseil. Munas fit quelque difficulté, & il avoit grande raison; mais peut-être ignoroit-il que les Saïdes fussent maîtres de l'intérieur du palais. Quoi qu'il en foit, il se rendit aux instances de l'Officier, & alla au palais. traversa les appartemens jusqu'à celui du Calife; & lorsqu'on en ouvrit la porte, le Prince s'avança au-devant de lui ; & le saisissant par sa robe, il dit à ceux des Saïdes qui étoient auprès de lui de le garder prisonnier.

Le Calife paffant ensuite dans un autre appartement, ordonna qu'on lui apportât à l'inftant la tête d'Ali dans un plat. Cet ordre ayant été exécuté sur le champ, le Calife prit lui même ce plat; à & passant dans l'appartement où Balik étoit gardé, il mit sur une table auprès de lui la tête de son fils, & fortit aussiste en disant qu'il vouloit bien lui donte de lui la che de sur l'avolutir bien lui donte de l'au de l'a

CAMER. ner le tems de la reconnoître. Quel Hégire 311 fpectacle pour un père! & quel funeste présage pour Balik lui-même!

Son fort fut bientôt décidé. Le Calife, après l'avoir laissé quelque tems vis-à-vis la rête de son cher fils, ordonna que l'on coupât celle. du père, & qu'on la mît dans le même plat où étoit celle de son fils, & qu'on lui apportât le tout ensemble. Dès que celà eut été exécuté, il prit encore ce plat, & alla luimême le présenter à Munas dans l'appartement où on le gardoit. Celui-ci, frémissant à la vue de ce spectacle odieux, s'écria : Puisse le ciel maudire l'auteur de cette barbarie! Le Calife ne lui donna pas le tems d'en dire davantage; il lui fit trancher la tête, que l'on mit dans le même plat où étoient les deux autres : puis il ordonna qu'on les mît chacune au bout d'une pique, & qu'on les montrât en spectacle dans les différentes rues de Bagdet. Cela fut exécuté le lendemain; & ceux qui portoient ces têtes étoient précédés par un crieur public qui crioit de tems en tems : Voilà la récompense de ceux qui ont viole le serment fait au Calife .

DES ARABES. G qui ont entrepris d'exciter des trou- CANER.

bles dans l'Etat.

Ere Chr. 933+

Après ces cruelles expéditions, Cruauté que Caher croyant n'avoir plus à crain-le Calife exerce fut Abudre qu'on osât cabaler contre lui , Ahmed,

ne pensa plus qu'à se livrer à de nouvelles horreurs. Il fit arrêter le Prince qui, selon le bruit commun, devoir être mis à sa place, si la conjuration eut réussi : c'étoit son propre neveu Abu-Ahmed fils du Calife Moktaphi. Il le manda ; & l'ayant conduit dans un endroit appellé le Haram, qui est le lieu le plus retiré du Serrail, il ordonna à ses gens de s'en faisir & de le clouer contre une des cloisons, avec quatre gros cloux qu'il avoit fait préparer exprès.

Pendant que le malheureux Ah- il extorque med \* expiroit dans cet affreux fuppli- d'argent de ce, il envoya chercher Abu-Jahia Jurif-Jahia,

consulte très-estimé, qui passoit pour être fort riche. Auslitot qu'il fut arrivé, le Calife lui dit qu'il avoit actuellement besoin d'une somme de

El - Macin, en parlant d'Ahmed, dit feulement qu'il fut enfermé dans une chambre dont le Calife fic murer la porte, & où il laiffa ainsi ce jeune Prince mourir de faim. Kondemir dit à peu près la même choie.

#### 496 HISTOIRE

CANER, deux cens mille dinars, & qu'il

Ere Chr. 933 argent au plutôt.

Jahia voulant s'excuser sur ce que ses facultés ne lui permettoient pas de donner une si grosse somme, le Calife l'intertompit, & lui dit: Abu-Ahmed, qui est dans la chambre voisine, m'a pourtant assuré que vous pouviez le faire, & il est d'avis que vous le fassiez: suivez-moi, ajouta-til en le prenant par la main. On imagine aisément quel fut le saissesement de Jahia, en voyant expirer le neveu même du Calife dans ce nouveau genre de supplice. Il pressentit que le même sort l'attendoit, s'il continuoit à refuser ce que le Prince demandoit: il promit donc de tout sacrifier pour faire la somme dont il s'agissoit.

Hépine 332. Ce trait de barbarie fut le der-Brecht: 934 niet qu'exerça le Calife. Le Vifir Motlah for Moclah , qui étoit caché depuis la me une nouconjura découverte de la dernière confpiracalife. Calife. Califor favorable pour le venget de calife.

casion favorable pour se venger de ce tyran. Il crut la trouver dans la haine & la fureur que la mort cruelle d'Ahmed excita dans tous les esprits, DES ARABES.

Les Grands de l'Etat, aussi-bien que Hégire 322. le peuple, firent entendre leurs mur-Ere Chr. 934mures. Tout annonçoit un mécontentement universel, & il ne manquoit qu'un chef pour exciter une

révolte.

Moclah se chargea de l'exécution. Il n'ofa cependant pas encore se montrer; mais comme il étoit homme de manége & plein d'artifices, il sut, sans paroître, nouer si bien son intrigue, qu'il vint à bout de la faire réuffir. Il fit parler à Sima, chef de la milice Turque, & tâcha de l'intimider, en lui remontrant ce qu'il avoit à craindre pour lui-même d'un Prince aussi sanguinaire. Sima n'eut pas de peine à sentir la vérité de ce qu'on lui représentoit. Il en conféra avec d'autres Officiers, qu'il trouva dans les mêmes appréhensions que celles qu'on venoit de lui inspirer. Ils demanderent avec empressement, avant de rien entreprendre, d'avoir une conférence avec Moclah. Celui ci y consentit. fur les suretés qu'on lui donna; & enfin, après quelques pourparlers. la conspiration fut conclue pour la déposition de Caher. On décida

#### 498 HISTOIRE

CANTAN. qu'on feroit commencer l'émeute par Hen 1231. les foldats, qu'on engageroit à demander à grands cris la folde qui ne leur avoit pas été payée depuis quelque tems; qu'alors, sans attendre aucune réponse de la part de la cour, les Officiers avec leurs foldats monteroient à l'appartement du Calife, & l'en tireroient pour le mettre en prison, & qu'ensuite on lui nommeroit un successeur.

Ce complot eut le succès le plus heureux pour ceux qui l'avoient formé. La soldatesque ayant fait le bruit dont on étoit convenu, les Officiers, qui n'attendoient que ce signal, monterent aussitôt aux appartemens avec quelques troupes. Le Calife s'étant informé de ce que c'étoit que ce tumulte, on lui apprit que c'étoit une révolte contre laquelle il étoit impossible de se pré-cautionner, parceque les séditieux étoient déja maîtres des appartemens. Ce Prince se fauva au plus vîte, par une galerie qui conduisoit à l'appartement du bain; & comme il entendit que les féditieux fonçoient de toutes parts, & cherchoient dans toutes les chambres, il trouva moyen DES ARABES.

de passer sur le toit même du bain , CAHER. & s'y cacha ; mais ceux qui étoient à Ere Chr. 934. sa poursuite le chercherent avec tant

de foin, qu'ils le découvrirent.

Ils allerent le saisir sur ce toit; & foit par un effet du tumulte , foit caher eft deque la chose eût été ainsi résolue, pose & réduit on lui creva les yeux. Il fut d'a- misère. bord mis en prison, d'où il ne sortit qu'après l'élection d'un autre Calife. Il eut ensuite un logement dans le palais, d'où il fut chassé au bout de quelque tems, fans qu'on lui affignat aucun tevenu pour son entretien. Et enfin, ce malheureux Prince, tomba dans un tel excès de misère, qu'il fut réduit à demander l'aumône à la porte des Mosquées. El - Macin cite, fans nommer, un Auteur qui avoit vu ce Prince dans ce misérable état. Etant , dit-il , à la Mosquee d'Almanzor, un vendredi; je vis amener un homme couvert d'une robe double fourée, dont le dessus étois tout use, & je lui entendis dire : « Sou-» venez-vous de celui qui éroit au-" trefois votre Calife, & qui vous » demande aujourd'hui l'aumône. » Etrange révolution, par laquelle ce Prince fut plus cruellement chârie

HISTOIRE

CAHER. de ses crimes, que si on lui eût ôté Ere Chr. 934 la vie en le privant de la couronne.

Il vécut ainsi misérablement jusqu'à l'an de l'Hégire 339, qu'il mourut à Bagdet, âgé de 52 ans, dont il avoit regné environ dix-huit mois.

A famille des Buides ou Bouides, si célébre dans les Histoires orientales, commença à se faire connoître fous le regne de ce Calife. Ces Princes furent appellés Origine des Buides, de Buiah, chef de cette

Bouides.

maison. Il étoit fils de Kaba-Khosru, qui prétendoit descendre des Souverains de la quatriéme dynastie des Perses. Ces Princes s'appelloient Saffanides, de Saffan, premier Prince de cette quatriéme dynastie dont étoit le fameux Chofroès.

Malgré cette brillante origine, Buiah étoit fort dénué des biens de la fortune, & vivoit en particulier dans un village du pays de Dilem, province qui s'étend fur le rivage méridional de la Mer Caspienne : c'est de-là que ses descendans ont été aussi appellés Dilemites. Buiah exerçoit le métier de pêcheur, & passoit ainsi ses jours assez pauvrement avec sa famille. Sa femme CANER

teant venu à mourir, il quitta fon village, & passa avec ses enfans chez un de ses amis nommé Schéhériarebn-Rostam, où il demeura quelque tems.

Buiah eut dans ce séjour un songe fort singulier. Il crut voir sortir de son ventre un grand seu, qui ayant couvert en peu de tems un vaste pays, s'éleva rapidement jusqu'au ciel, & se partagea en trois branches; & il vit en même-tems les peuples de la vit en prosterner devant ces trois feux, & implorer leur protection.

Inquiet de ce que pouvoit signifier un songe aussi merveilleux, Buiah consulta un astrologue qui passoit pour posseder à un dégré surprenant l'art d'interpréter les songes. Cet astrologue, après quelque tems de réslexion, dit à Buiah: Vous avez trois enfans, qui tous trois feront Princes souverains: leur puissance sera éclatante, & elle s'étendra sur la terre, de-même que ce seu que vous avez vu en songe.

Buiah, étonné d'une prédiction qui ne pouvoit guères s'accorder avec la situation misérable où il se trouvoit, crut d'abord que l'astrologue

501 - HISTOIRE

LAHER, se moquoit de lui ; mais celui-ci reprenant la parole, le rassura en lui disant : Comptez sur ce que je vous dis ; & bien plus , c'est que si yous pouvez me dire l'heure de la naissance de vos enfans, j'entrerai dans un plus grand détail. Buiah fatisfit à cette demande, & fit en même-tems comparoître fes trois enfans. L'astrologue ayant dresse & considéré attentivement le thême de leur nativité, salua l'aîné qui s'appelloit Ali; & lui prenant la main, il la baisa & dit au père : Voici celui des trois qui doit regner le premier. Il falua de-même le second nommé Hassan, & le troisième appellé Ahmed; & dit au père : Ces deux - ci auront aussi leur part dans la principausé & la souveraineté.

Ces trois frères, prirent auffitôt le parti des armes, comme le feul capable de les aider à remplir leurs hautes deftinées, & se mirent au service de Macan, Roi de la province de Ghilan, dans la Perse. Ils commençoient à s'y distinguer, lorsque Macan ayant perdu une bataille contre un Prince nommé Assar, se vit tout-à-coup dépouillé de ses Etats

DES ARABES. par le vainqueur. Les fils de Buiah CAHER abandonnerent aussitôt Macan, & prirent parti dans les troupes d'Asfar. Celui-ci ayant été tué l'an de l'Hégire 315 par un Karmate, Mardavige, Prince déja connu par sa valeur & fon ambition, s'empara à main armée de la province de Ghilan, & fit en même - tems la conquête de Dilem, de Mazanderan & du Tabarestan. Les fils de Buiah ne tarderent pas à aller offrir leurs épées à ce Prince, qui ayant déja entendu parler de leur bravoure, ne manqua pas de les employer dans ses armées. Il ne fut pas longtems sans les avancer; & enfin ils eurent les emplois les plus distingués dans les entreprises que fit Mardavige pour s'emparer des provinces d'Irak , de Fars & de la Perse méridionale. Mais ce Prince ayant été tué à Ispahan par un de ses anciens esclaves, nommé Jakem le Turc, & ne laissant point d'enfans, Ali, l'aîné des trois frères Bouides qui étoit alors à la tête d'une armée victorieuse, se rendit facilement maître de la Perfe. Ce furent-là les

premiers pas qui conduisirent ces

HISTOIRE

trois frères à fonder cette fameuse dynaftie, si connue dans l'Histoire fous le nom de dynassie des Bouides. Elle sur partagée d'abord en trois branches, qui se réunirent ensuite à deux seulement, dont les Princes ont la plupart regné conjointement dans le même tems.

Ces trois frères ne sont connus communément que par les surnoms qu'on leur donna. Ali fut surnommé Amadeddulat ; Hassan , Rokneddulat, & Ahmed, Moëzeddulat. Ces Princes ont été grands partisans de la secte d'Ali, apparemment parceque le premier qui avoit porté souveraineté dans leur maison fe nommoit Ali. On les bientôt étendre leur puissance jusqu'à Bagdet, & y gouverner defpotiquement la personne & l'Empire des Califes, à qui ils ne laisserent que l'apparence de la royauté.

Fin du Tome III.

627443

# 

# TABLE

## DES MATIERES

Contenues dans ce troisiéme Volumes

BASSAH ferer du Calife, aimé de ce Prince, 39. Elle répond à l'inclination de Giaffar, 39. Elle l'éponfe, le Calife lui défend & à lon mari d'ufer de leurs droits 100. Ves qu'elle écrit à Giaffar, pour le porter à transgreifer cette défense , 101. Elle devient enceinte , 101. Le Calife fait que ses ordres avoient été violés, & en tito vengeauce, thid O suive.

Jébas de Méru, dreile destables astronomiques, 178.

Jébas de Méru, dreile destables astronomiques, 178.

Jébas de Méru, dreile destables astronomiques, 278.

Jébas de Méru, dreile destables astronomiques, 278.

Jébas par la lit prése ferment à Mostallier, 213. Configi-

ration qui se forme pour le mettre sur le trone, 119. Sa mort, 240. bbas-chu-Amrou perd une bataille contre les Karmates que

le font prisonnier, 413. A quelle condition il obtient fa

liberie, 414.

Abdallah fait proclamer Calife Aboul Abbas, 4. Mefuros qu'il prend pour exterminer les Ommiades, ibid. & Juiv. Après la mort d'Aboul-Abbas, il prétend au Califat, 12. Il leve des troupes, & marche contre Almanzor, 14. Il vient trouver le Calife, qui feint de se réconcilier avec lui, 10. Il périt avec ses amis, 21.

Abdallab , frere de Babek , s'échappe avec lui de Cabadeg .

134. On le fait mourir, 137.

Abdallah-ebn-Rajchid , mauvais succès de son expédition

en la fayeur , 416.

Tome III.

Abiba, fille de Mamon, épouse Rizza, 163. tère, 268 & fuiv. Il invente un nouveau gente de supplice, 269. Motavakel l'y fait périr lui même , 170.

urv. Abou Mohammed Oberdallah , fondateur des Farimites , fon

origine & fes premiers progrès , 483. @ fuiv. Abou-Mestern est charge par Almanzor de le faire proclamer Calife à Couffah, 11. Il commande les troupes du Calife contre Abdallah , 16. 11 défait Abdallah , 17. Sa réputation & fon faste lui attirent la haine d'Almanzor , 23. O'Juiv. Offenie de la défiance du Calife , il quitte le fervice, 16. Il revient à la cour, trompé par les caresses feintes du Calife, 18. Il eft affaffine, 19.

Abon Said , chef des Karmates, Ses conquêtes , 453. 11 eft

- affaffiné , 454. Abou Said-Habah autre chef des Karmates , 411, Il bat les troupes du Calife , 413. Ce qu'il fait dire au Calife par Abbas , en lui rendant la liberte , 414. & fuiv. Il eft battu , & fait prisonnier , 417. Il est envoyé au Calife à qui il reproche fon origine , 418. Il est mis à

mort , 419. Abon Thaber , chef des Karmates , fe die inspiré , 454. H s'empare de Bafrah & pille une caravane , 455. Il s'efforce de gagner l'affection d'Abdallah, 456. Propositions qu'il fait faire au Calife, 457. Il se tend maiste de Couffsh, 418. Il bat les troupes du Calise, & fait des courses aux environs de Bagdet, 449. & suite, 11 se retire à Hégiar, où il se fait bâtit un palais, 450. Il saccage la Mecque , & profane la Caabah, 464. Il fait des courses aux environs de Bagdet , 465. Réponte qu'il fait au député d'Abufage , 456. Il furprend les troupes du Calife , & les raille en pieces , 467. O fuiv. Il fe retite d'auprès de Bagdet ,

About Abbas Saffah eft proclamé Calife, 3. A quelle occafion il est surnomme Saffah , &. Sa reconnoissance envers Abdallah , 7. Priere qu'il fait à Dieu , 8. Sa mort , 9.

Partage des autrus fur la poftériré , ibid.

Abu-Ahmed fils de Moktaphi , meurt dans les tourmens par

ordre de Caher, 497.

Abn/age est charge de marcher contre les Karmates , 467. Sa préfomption occasionne la défaite de fon armée , 466. @ furv Il eft fait prifonnier , & Abou-Thaher le fait enchalner avec fes chiens , 468.

Afschin , fon origine , 219. Il va arraquer Baben dans l'Adherhigian , ibid. Précautions qu'il prend , 230, 11 gagne une bataille fur Babek , 231. Il le pourfuit & l'affiège

dans Cabadeg , 232. O fuiv Il l'envoie prisonnier au Calife , 236. Il forme une conjuration contre le Calife , 219. Sa mort , 240.

Aglab, fonde une dynastie en Afrique , 481.

Aglabites. Par qui cette dynastie fu: é ablie, & quand elle fue derruite , 485.

Almed con-Cothair , roctifie les rables de Prolomée , 178. Ahmed-al-Koraï eft mis à la tête du parti formé contre Vathek, 256. Il est découvert & envoyé au Calife qui lui abat la

tête , ibid. & fuim. odbmed-ben-Ismael, Visse de Motaz, conseil qu'il donne à ce Calife, 337. Sa maison est pillee par les Turcs, 344.

Ahmed-ebn-Mohammed. Savant Arabe fous le regne de Moshaded , 416
Abmet ebn. Tholon fe rend fouverain en Egypte , 368. Diffe-

rentes places dont il s'empare en Syrie , 170. Cr fair Ce qu'il fait à l'occasion de la démarche que le Calife avoit faite auprès de hii , 371. & faiv. \$a mort, 377. Son éloge, 378. Ses richesses, 379. Son origine, ibid. & faiv. leendi. Savant qui se distingua sous le regne de Mo-

tamed, 188. Alcoran Queltion qui s'éleve pour lavoir il l'Alcoran étole créé ou incréé, 211, 254.

Il oft arreie , 491. Hoft tue , 493. Ali, Motavanel defend les pélerinages au combeau d'Ali

Albigeois , Voyen Zendiens . 273. O Suiv.

Alchezaram , mere du Calife Hadi ; mécontentemens qu'elle reçoit de fon fils , 73. Selon les auteurs , elle a beaucoup

contribué à sa most, 74 6 sur.

Almanzor. Sur la nouvelle de la mort d'Aboul-Abbas, il charge Abou-Mossem de le faire proclamer Calife, 11. Pour s'opposer à Abdallah il leve des troupes, dont il donne le commandement à Abou Mossem, 15. Or suiv. Piège qu'il tend à Abdallah, pour l'attirer à sa cour, 18. There is the fair period aven fest partifant, 21. Sujet de fa haine pour Abou-Moslem, 23. & faire. Son avarice, 25. Moyens qu'il emploie pour surprendre Abou-Moslem, 27 O juiv. Il affecte de le recevoir avec cordialité , 28. Il le fait tuer , 19. Il envoie Giamhour pour s'opposer à la révolte de Sinam , 30. Nouveau trait de son avarice , ibid. Il charge Mahomet de téduire Giamhour , 34 Embarras que lui causent les Ravendiens , 34. & Suiv. Comment il decouvre qu'il devoit être le fondateur de Bagdet , 32. Il donne les ordres pour faire bâtit cette ville , 32. Il diffipe ol des partis qui s'étoient bleves , ibid, Il eft furnomme Ale

manzot, 40. Nom qu'il donne à la ville de Bagdet , ibid. Il combe dans une mélancolie confidérable, ibid. O fuiv Il fait le pélerinage de la Mecque, 42. Avis qu'il donne d fon fils , 43. Sa mort , 44. Son caraftere , ibid. & fuiv. Amadedanlat , Prince Bouide nommé d'abord Ali . s'empare

de la Perfe, 503.

Amin. Parrage qu'il eut dans les états de Haroun son pere 115. Il est reconnu Calife , 130. Il agit contre les difpolitions testamentaires de fon pete , 131. Son averfion pour les affaires sérieuses, 232. Il choisir Fadel pour son Visir, 233. Il consent que son fils soit reconnu pour son fuccesseur, 135. Il fait supprimer le nom de Mamon des prieres publiques , 136, Il dépouille Motassen des états que Haroun lui avoit donnés , 137. Il déclare la guerre à Mamon , 138. Son insensibilité sut les progrès de Mamon , 343. 145. Ses peuples en sont indignés, & le déposent, 346. Il regagne leur affection, & est rétabli, 147. O fuiv. Il s'entuit de Bagdet , 148. Il est assiégé dans sa retraite , & traite avec Harthamath , 149. Il fe met en matche pour se rendre auprès de lui . 151. Il est tué par le

gens de Thalier , 143. Son caractère , 154. Amorium , ville de l'Asse mineure , saccagée par Motassem ?

244. & Juiv. Amrou ebn-Leitz, second Prince de la Dynastie des Soffarides , fait un accommodement avec le Calife , 167. en fuiv. Services qu'il rendit à ce Prince , 427, Il eft fait prisonnies & envoye à Mothaded qui le fait moutir, 419. @ fuiv. Albah trempe dans la conjuration contresMotasiem , 239. Sa

mort , 240. Aftrologie Indiciaire. Attachement des orientaux pour cette

science, 404 Exemples qui prouvent la vanité de ses prédie \$ions , 40 s.

B. 4 B E K prêche une nouvelle Doctrine, & fait révoltes la Perse, 228, 11 se retire dans l'Adherbigian, ibid. 11 perd une bataille, & prend la fuite, 231. @ fuiv. Il s'enferme dans Cabadeg, où il est force, 233, 11 s'enfuit. dans une autre place, 234. Sa hauteur à l'égard du gouverneur de cette place , 235. Il eft livré à Afschin , 236. Son supplice, 217.

Bachtifhua, Sa faveur auprès du Calife, 299. O fuiv, Sa difgrace, 301. @ fuiv.

Badir eft trahi par Caffeme qui le fait perir , 415.

O Suiv. Bagdet- Fondation de cette ville, 17. & fuiv. Deviem &

Fejour des Abbassides, 40. Différens noms qu'elle a portés, ibid. Cesse d'être la Capitale de l'empire, 214. Redevient le séjour des Califes, 364.

Bather, officier Ture, reçoit de Motavarel une épée, & eff chargé de veiller fur fa personne, 1911 Il entre dans la conjuration formée contre le Califé, 1921. Ø fairel, Il le tue, 196. Ce qu'il dit dans l'assemble de Tures sous Montaster, 102. Sujet de la haite contre Vasse, 321 Il est mis en prison & tué, 116.
Bath, grand Chambellan de Caber, entre dans une conspi-

ration contre lui , 489, 11 fe préfente au Palais , & est arrêté , 492. @ fuèv. Il a la tête tranchée , 494.

Bankial, officier Turc, fon emprifonnement & fa mott occalionnent une révolte des Turcs, 351.

Barmétides. Leur origine, 94. Leur élévation fous les Ommiades & les Abbaffides, ibid. & faire Leur d'iffrace, 164. Ø faire, Leur éloge, 199, & faire, 111. & faire. Différrens fentimens far la caufe de leur diffrace, 112. & faire, Billab. Ce que fignifice com 2, 22. 25.

Bohrat excite une révolte en Arménie; 136. Il gagne une bataille sur le gouverneur de cette province, ibid. Ses troupes font battues, & il est brulé avec elles dans Téssis, 136.

Bouides, (les) Origine & commencemens de cette dynastie,

Buga, un des chefs de la milice Turque, défait les rebelles d'Arménie, & les brule dans Téflis, 276. Confeil und donne à Moftan, 316. Il s'enfuit avec le Calife à Bayder, 318, Il fe rètire à Moftab pour faire fouléver les Turcs, 131, Il fet tub, 141.

Bulgares (le Roi des) vient au fecours de Michel, & défait les Sarrains, 188. 6 fuiv.

Burkai, sérige en Prophète, & fouléve le Khoraslan, 49.
Il est iavelts dans le lieu de la retraite, 50. Il s'y fait périr lui-même avec la troupe, 51, 69 suiv. Sa seche subsiste encore quelque tems après sa mort, 53.

Bufa , chef de fachieux , eft pendu , 97.

C

AHER (ch proclame Calife par Munas, alla place de Moksader, eds. 1. (ch livré à Modazder qui le reçois bien, 45 s.1) (ch livré à Modazder qui le reçois bien, 45 s.1) (ch are configiration contre Modazder, 47 o. 1) (ch cit de prifon & porti (dr le trône, 285, set matwaifs qualités, bibd. 0° piro.) Il forme une configiration pout (editorer, 285, 1) en cft informé & la prévient, 205, 1] en punit les acuesus, 350, 0° fave, Crusard qui l'astres à l'apprendient de l'archive de l'archive

Tegard d'Abu-Ahmed son neveu, 495. Comment il extorque une somme d'argent de Jahia, 495. & saiv. Il se forme une nouvelle conjuration contre lui, 497. Il est déposé, & réduit à la desniere misere, 499.

Jahibah, mere de Motaz, son avarice prodigieuse, 346. & suiv. Son trésor lui est enlevé par Mothadi, 351.

[urv. Son irefor in ettenieve par Mornadi, 371. a Eastem, Visir de Mortaphi, moyens qu'il met en usage pour faire périt Badir, 432. & surve.

Charlemagne, ses liaisons avec le Calife Haroun, 126. & fuiv. Présens qu'il en reçoir, 127. & suiv.

Chefreër, détrôné par Siroës son fils, 215.

Chozerar (le Roi du) propose le mariage de sa fille avec un des fils de Jahia, 79. Our é de la mort de la Princesse, il fait une irruption sur les états du Calife, ibid. & sur

Chrétiens , sujécions qui leur sont imposées , 179.

Conflantin Porphyrogenete, Empereur de Constantinople, envoie une Ambassade au Calife Moctader, 450. It conclut un rraité avec lui, 451.

#### Ð

Damiette est surprise & pillée par les Grecs, 277. & surv.

#### F

P ADALEBN-SOHAIL, est fait Visit par Mamon, 18. Il déguisé ses sentiments pour les Alides, isid. & faire. Fausses démarches qu'il fait faire au Calife en favett des Alides, 170. & faire, Il le porte à les sourcair, 165.

188. Il eft tué, 188. Fadel elm Rabié, est fait Visir, & abuse de la consance des Calis, 133. Cr fuiro. Il le porre à faire reconnoître son sils pour son successeur, 135. Il entretient la muninerie des troupes de Mamon, 149. Il fait évader Amin de Bag-

det , 148.
Fadhel , envoyé pour réprimer la révolte de Gahia , 85. Moyen qu'il prend pour le ramener , ibid. & suiv. Il in-

forme le Calife de sei sispostions pour la paix , 87. Il envoie à Jahia le con encement du Calife, 88. Il folloite le Calife de laisser la vie à ce Prince, 97. Il devient Visir, 97. Fatab, Visir de Moravarel, constrence qu'il a avec ce Calife, 2,90. Le Calife lui donne les domaines que possedoit

Vaffif, 292. Il est affashine, 296.
Fatimites. Leur origine, & leurs commencemens, 483. Or faire.

GEISCH, fils alné d'Hamaroviah, pour se maintenit sur le trône, fait couper la tête à son oncle, 400. 11 cht affassiné, 401.

Gidfir tkche d'empêcher le Calife de faire user Jahia , 92: de Son amour pour les Savans , 93: Il eff fair Vifir, & 61: de cette charge à fon fere , 92: Il conçoit une violente inclination pour Abaffah , 92: Il l'époute, à quelle condition , 100. Il viole cette condition , 101. Le Calife le fair mouriti, 103:

cit, 103.

Giaffar, fils de Motamed, est désigné pour lui succeder,
164. Cette disposition est révoquée en saveur de Motha-

ded , 386.

Giamhour défait Sinam, 30. Offenté de l'avarice du Calife, il fait révolter le Khorassan, 31 Il est défait par Mahon met, & obligé de prendre la suite, 32.

H

AD I, designe pour succèder à son pere, est. îl che proclamé Calife, és. Il dissipe la faction de Itouliain, ép. Il extermine les Zendiens ép. Il fait dessein de édigner son fils pour son successer par préjudice de Haroun, ég. © sièv. Il charge Harhamah de une Haroun & Sehia, 71. Sa conduite à l'égard de sa mere, 71. Il est aflassiné, 72.

Haidar-chn-Kaous , voyez Afschin

Hahem, pourquoi il est surnomme Burkai, 49. voyez Burkai, Hamadan, suiet de mécontentement qu'il donne au Calife.

396. Il va à fa cour, & lai prète ferment, 398. Hamaroviah, fils ainé d'Ahmet lui fuccéde, 180. Il prend le sitre de Sultan, 194. Il envoieune ambassade au Calife, & Jui propose fa fille pour épouser son fils, 395. Il fest affastparir Ketrolnada pour épouser le Calife, 398. Il est affast-

fine , 199.

Raoun A. A fibil (Cell 1: même que nos Historiens défignent fous le nom d'Aron Rasil, & guils qualifient Roi de Verigfils de Mahadi, remporte plusiums avantages 'ur les Gress, 48, Afféction de fon pere pour lui, «1. Il retur de configtir que son pere le défigne pour lui, «2. Il retur de confignent il charpe d'a curanté de Hadi, «2. 2. 2. fui» II. parvieux à la couronne, «2. Il oblige les Gress à senouveller la crée avec les Murdianns, «2. Il fait cultives les arts & les ticinces dans son empire, ibid. «9 lai». San amour pour la justice jui fait donner le stronon d'Al-Rafe

thid , 8;. Il charge Fadhel de réprimer la révolte de Jahia . 81. Affurances qu'il donne à Jahia pour sa vie & sa liberté, 87. Il lui fait une réception gracieule , 89. Il le fait affaifiner, 90. O fuiv. Il fait à pied le péletinage de la Mecque, 92. Il continue à protéger les savans, ibid. O fuiv. Obligations qu'il avoit à Jahia, 95. Son affection pour Giaffar & Abastalı , 98, Condition qu'il met à leur mariage en y con entant, 100. Outé de ce qu'ils avoient transgressé ses défenses, il fait périr Abassah, & extermine les Barmécides, 10: & fuiv. Il veut abolir leur mémoire, 108. Il fait arrêter Mondir, 109. Touché de ses remontrances, il le met en liberté, 110. Il lui fait un présent, 111. Par-, tage qu'il fait de ses états entre ses enfans , 114. @ suiv. Il continue la trève avec les Grecs, & va à Jérusalem , 216. Comment il répond à la bravaile de Nicéphore, 117. 6 fuiv. Il attaque les Grecs par terre & par mer , 118. Il remporte une victoire sur eux, & leur accorde la paix, 119. Il les oblige une seconde fois à lui demander la paix, 120. Il passe en Perse, où il appaise les troubles excités par les Zendiens, 121. Mélancolie que lui cause un rêve , qu'il regarde comme un présage de sa mott prochaine ; 122. & fuiv. Il se prépare à dissiper la révolte du Samarkand , 114. Sa mott , 115 @ fuiv. Correspondance qu'il entretenoit avec Charlemagne, 116, @ fuiv. Son portrait, 128, Or fuir.

Haronn succède à Geisch, 401. Il consent à payer une re-

devance aux Catifes , Fid.

Haroun ebn-Chemaravaid, dernier prince des Tholonides , est

afficé dans Metrah, on il eft no. 420.

Harthomath refür d'oblér na Calife qu'i le chargeoir de uner
Haroun & Jahia, 72. Comment il racoure ce fair & la mort
du Calife, 74. & fair. Il commande une des armées de
Mamon, 144. Il fe joint l'Thaber & pread Hamadan, 240. Il faire avec Amin, 1420. Accord qui fe fait entre lui

\*\* Thaher à ce sujet , 1 90. 60 surv.

\*\*Haffan-ebn-résid, de la famille d'Ali, est reconnu Calise dans
le Tabarestan . 214.

le Tabarestan . 224. Horremi , ce que signifie ce mot , 228, voyez Babek.

Horremi, ce que fignifie ce mot, 218, voyez Babek. Hossain-Allage, Histoire de ce sameux contemplatif des Mis-

fulmans, 477. & fuiv.

Hossian we le Visit, & prend sa place, 446. Il fait recon-

noître Abdallab pour Calife à la place de Mocader , ibid. It fait révolter la Métoporamie en la faveur , 448. Il est trab par fes troupes , qui le livrent à Musas , & il est mis en prifon , 449.

Mouffain descendant d'Ali , se fait reconnoître Calife à Médine , 66. Il se rend maître à la Mecque , 67. Sons

parti eft diffipé , & il a la tête tranchée , Bid. Houffain, fils d'Ali. Son tombeau est détruit, 1730

Houffain , devenu commandant des Karmates , remporte plusieurs avautages, 416, il perd une bataille, où il est fait prisonnier, & livré au Casise, qui le fait mourir , 437.

Muitainier , furnom donné au Calife Motaffem , 15t. @ Juive

ACOUB-EBN-LEITZ s'empare du Ségestan , 162.11 s'érablit dans le Khorassan, à la place des Thanériena, 163. Il déclare la guerre au Calife , 165. Il petd une bataille ,

366, Sa mort, 367. Jabia, Visir de Hadi, ce qu'il lui dit pour le détourner de deligner Giaffat pour son successeur, 70. & Juiv. Haroun lui donne toute la confiance , 78. Il obtient l'agrément du Calife pour que son fis épouse la Princeste du Chozarar, 72. Services qu'il avoir rendus au Calife, 91. Avis qu'il donnoit à ses enfans, 96. Il se démet de la charge de Visir, 97. Il est enveloppé dans la disgrace de Giaffar , 104. Sa constance & sa générosité dans ce revers , ibid & luiv. Il eft tué , 107,

Jahia, descendant d'Ali, se fait proclamer Calife, 85. Il confent à entrer en négociation , 86, Il informe Fadhel de fes dispositions à la paix, 5 7. Sur les assurances du Calife il s'echappe du Giorgian, 88, Il se rend à la Cour, où il

est bien reçu, 89 Il est assassiné, 91.

Jahia ben Omar, prince Alide, est proclamé Calite à Couffah , 321. Il perd une bataille , où il eft tue , 314.

Jahia , Jurisconsulte à qui Caher extorque une somme d'ar-

gent , 495. 6 fuiv. Ibrabim , arrière petit file d'Ali , entreprend de disputer le Califat à Almanzor , 39.

Ibrahim-ebn-Mahadi , est proclamé Calife après la déposition de Mamon , 165. Il est déposé , 170. Il se cache , 171. Il est découvert , & amené au Calife ; ce qu'il lui dit , 197. O fuiv. Il demeure auprès du Calife , pour lui faire come

pagnie, 199.
Joseph-ebn-Ibrahim perd une bataille contre les Karmates, 441. Il eft défait une seconde fois , 459.

Joseph-ebn-Mohammed eft établi Gouverneur de différentes pro-

vinces , 274. Il eft me dans une action , 275. Irene, fait la paix avec les Musulmans, en consentant à leur payer tribut , 48. Il est obligé de renouveller la trève avec eux , &r. Elle eft dépoffe , 116.

Ifmail, file d'Ahmet , premier Prince de la dynastie des

Samandes , dêtruit les Soffatides , 418. & fuiv.

Ifa (Ali-Ben) el euvoyé par le Calife contre Mamou , 139
Sa piétomption lui el funcit; 1,40. & fuiv. Il eftué, 1,41.

Juif. Mortifications qui leur font données par Motavakel, 179.

ĸ

M. M. M. A. T. S. Commencement de cette fette. 406.
408. Leute rapéditont. voyez. d'ess. Said-H. Mah. L. Carvalle. Henfaire. Terrante. 1008. Mille H. Mah. L. Carvalle. Henfaire. Terrante. 1008. Mille H. M. Carvalle. 100 origine. 406. Saidettine. 309. Different avenutres qui artivent à cet impofleur. 409. O' faireit au fille d'Hamatorishi, etl propofle pour épourée pif fil de Moinheld. 1915. Fêtes à l'occasion de fou mariage avec le Calife. 1986.

Kofta ebn-Luca, favant Arabe, 189.

Konter, favori d'Amin, 143. 146.

L

I AODICEE, est bouleversée par un tremblement de terre, 186.
Léitz, chef de la dynastic des Sossarides. Son origine, 361.
Léon l'Arménien est déredné, 180.

Léon, chassé du siège de Thessalonique est invité de se rendre à la Cour de Mamon, 2011, il est traité d'une maniers distinguée, par Michel II, 201, il entretient commerce de lettres avec Mamon, ibid.

м

MAN, Officier partisan des Ommiades. Comment il obtient sa grace, 55. & Suiv

Mahadi, ou "Almadhi, accompagne le Calife (no pere un plietinage de la Macque, a. 1. Averillemen qu'il repoit de lo pere, 4: Il eft proclamé Calife, 4.6. Il réprime que deu fanacique ; sidé. Sa générolie, 4.7. Il Osling les Gradlui demander la paix, ibid & fair. Il fait le pléteinage de la Mecque avec beaucoup de fair, 5.4. Cp faiv. Il fait embellir les mocquères de la Mecque & de Médine, 7.1. de piiv. Différens traits qui caradétrifent a doorvier & co. 40 faiv. Différens traits qui caradétrifent à doorvier & co. 40 faiv. Simplicité de fer funérailles, 6.1. Comment il fe fait connotre à un particulier, à qui il demandoir quelques rafraciculiemens, 6.4. Cp faiv.

Mahomes , eft envoyé contre Giamhour , & le defait , 324

Mic di

Ma:

Me.

r

Ī

Mahomes , descendant d'Ali , est reconnu Calife à Couffah ;

162. Il fe retire , 173. 6 Juiv.

Mamon, fils de Haroun, états que son pere lui donne en partage, 115. Sa conduite à l'égard des premieres démar-" thes de Fadel conite lui , 114. Il rompt ouvertement avec le Calife , 137 & fuiv. Il charge Thaher de combattre l'armée du Calife , 139. Il est prociamé Calife , 143. Il met deux armées fur pied, pour soutenir sa démarche, 144. Ses troupes se musinent faute de paye , 147. Il devient Calife par la mors de son frere , 155. Comment il reconnoît les services de Thaber , 156. Il se livre aux leures . & laisse le gouvernement à son Vistr, 158. Il accorde sa protection aux Alides, 161. & suiv. Il se déclate ouvertement pout les Alides , & affocie Rizza à l'empire , 163. Mécon entemens que cette conduite occasionne, 164. Ma-mon est déposé, 165. Il se prépase à punir les habitans de Bagdet de leur révolte, 166, Honneur qu'il fait à Rizza après sa mort, 167, 11 reçoit les soumissions de Bagdet, 170 Il s'applique à faire fleurir les Arts & les Sciences, 174. O fuiv Il accorde à Thomas des troupes pour faire la guerre aux Grecs , 181. Il fait traduire en Arabe pluficura auteurs de l'antiquité, 194. Sa générolité à l'égard d'Ibra-him, 197. & Juiv. Il s'adonne à l'étude des Mathématiques , 200. Il invire un Philosophe nommé Léon à se rendie à la cour , 201. Il entresient commerce de lettres avec lui , 101. Lettre qu'il écrit à l'Empereur pour le faire confentir que Léon vint à Bagdet , 203. Il fait la guerre aux Grecs , 104. & fuiv. Il fait ouvrir un trefor enfoui par Mervan II 106. @ fuiv. Il continue la guerre contre les Grecs , 103. Différentes fectes qui s'élevent , 109. @ feiv. Il se déclare pour les Motazales , 211, & 214, Murmures que la conduite occasionne , 111 Il favotife les Chrétiens , 112. O fair. Il prend plusieurs avantages sur les Grecs . 215. O fuiv. Circonstances de fa mort , 216. O fuiv. Son éloge, 119. O fuiv. Lieu de sa sépulture, 210.

eloge, <u>119</u>. & huv. Lieu de la leputure, <u>210</u>. Manzor-Hagiani, Visit de Mahadi , son désintéressement , <u>51</u>. Mefrour , esclave favort de Haroun , 125.

Mervan II. Calife, trait de la voracité, 107. 69 furv.

"Michel. Comment il parvieni à l'empire d'orient, 179. Il se

Middel, Comment il parvient à l'empire d'orient, 199, 11 fer rend odieur à d'e fuiets, 196. Il perd une basaille contre Thomas, 183, 67 faiv. Il brule la flotte Sarrafine, 188. Il et Sarrafins dans l'eur camp, 199. Il fe fait livret Thomas, à qui il fait trancher la tête, 191, Motté qui l'engagent à entretenit la paix avec Mamou, 193.

Michel le Begne refuse à Léon la permission d'aller à la Cour de Mamon, 201, 204, il a pour successeur Téophile, 205.

Modath, Viste sous Mochader, & sous Caher qui lui fan couper la main droire, 488. "Fin'v. Il entre dans la conspiration contre Caher, 489. Se doutant qu'elle éroit découverte, il se sauve, 492. Il forme une nouvelle conjuration coutre Caher, 496. "Fin'v.

Michel Provogne devient Empereur, 145.

pathet 19 vogge a devénit impereur, 447.

phoffader (uccéde à Moktuph 1.44. Il el détrôné & fe retire ches Munas 446. Il elt rétabli 447. Comment ce fait et approté par Abulfarage, 471. C' pière. Réception mag. 10 più 11 più 12 più 1

Mohamed, arriere petit fils d'Ali, prend les armes contre Al

mannor, 39. Whohammel-the Abdallab, perit-fit's de Caher, diffipe la révolte de Jahia, 313, © Juiv. II eff fair gouverneur de Bagder, & confirmé dans fa fouveraineté du Khoraffan, 319-& Juiv. II répond avec dureté aux députés des Tuter, 310-II fair fon accommodement avec Mostay, 313, II eft confirmé dans fa Souveraineté, 316, II eft détrônt par Jacoub, 363.

Mohammed Caffem succede à Hassan dans le Tabatestan, 3246 Mohammed, fils de Buga, est associé à Saled dans le commandement, 243.

Mohammed, fils de Zéid, se fait proclamer Calise dans le Khorastan, 417. Il est battu & envoyé au Calise Mothaded, ibid.

Mohammed , fils de Mothadi. Sa mort , 445.

Moktaphi, fuccéde à Mothaded son pere, 431. Il envoie des troupes contre les Katmates, 435. Il marche lui-même contre cut, & les taille en pieces, 436. G'haiv. L'Egypte & la Syrie rentrent sous son obéissance, 439. Sa mort,

443: Mondir, malgré les défentes du Calife, fait l'éloge des Barmécides, 108. Il cft artété, 109. Remontrances qu'il fait au Calife, 109. & fivir. Il est mis en libetté & reçoit un préfent, 110. & fivir.

Montajjer, fils de Motavaxel, Province qu'il eut pour appanage, 171. Mauvais traitemens qu'il reçoit de lon pere, 281 193; il content à l'affaffinat de son pere, 194. C'ilguré inouse qu'il fait paroître à l'égard de lon pere 197. C'il

Div. 11 est proclamé Calife , 304. 11 est contraint de faire renoncer ses deux freres au Califat , 310. O suiv. Violentes agitations que lui cause le souvenir de son parricide, 312. O luiv. Sa mort, 314. Son portrait, 316. Sa géné-

rosité à l'égard d'un de ses Officiers, 317. O suiv. Abdallah, de diffiper la révolte de Jahia, 323. Préférence qu'il donne à Vailif , 32 1 fait arrêter Bagher , & le fait mourir, 326. Il se fauve avec Vassif & Buga à Bagdet , 328. Il est trahi par Mohammed , 129. @ Juw. Il est dépose , 330. Il est abandonné des Turcs de son parti, 332. Il est obligé d'abdiquer le Califat , 333. Il est tué , 334.

Matamed, fils de Motavakel, parvient au Califat, 357. Son caractere , 358. Il va demeurer à Bagdet , 364. Il accorde aux Soffarides la possession des Provinces dont ils s'étoient emparés , 368. Il fait prononcer des imprécations contre Ahmet , 370. Il lui demande du fecours contre Mouaffec , 371. Il se réconcilie avec son frere, 377. Paralléle de ce Calife avec fon frere Mouaffec, 381. O Juiv. On l'oblige à défigner Mothaded pour son successeur, au préjudice de son

propre fils, 186. Sa mort, 187.

M taijem. Partage qu'il eut dans les Frats de son pere, 115. Il en est dépouillé, 137. Son jeune âge l'empêche d'être éle-vé sur le trône après la déposition de Mamon, 165. Il commande une partie de l'armée de Mamon contre les Grecs. 205. Il est désigné par son frere pour lui succèder , 218. H est reconsu Calife, 222 O fino. Raisons qui le portent à quitter le ssource Bagdet, 214 O fino Il se sortent a milice de jeunes Tures, 227 Il fait bâtir la ville de Samarath, 226 O fino Il envoie Afschin pour appaiser la cévolte de Perse, 229. Il fait mourir l'auteur de cette révolte, 237. Il gagne une bataille fur les Grecs, 238. Il eft informé d'une conspiration formée pour le détrôner , 2390 Comment il la prévient, 240. Songe qui lui apprend les ravages des Grecs, 242. Il prend d'affaut Zabatra, 243. Il réduit en cendres Amorium, 244. O fuiv. Ses autres fuccès, 146. Sa maladie & fa mort, 147. O fuiv. Sa force extraordinaire, 148. Son attachement à la fecte des Motazales , 148. Son caractere , 150. O fuiv. Pourquoi il fut furnomme le Huitamer, 252.

Motavakel parvient au Califat , 266. & Juiv. Son caractere . 268. Sa cruauté, 270. 6 fuso. Il affure le Califat à trois de fes fils, 272. Edits qu'il rend contre les Alides, ibid. & fuiv. Songe qu'il eut à ce fujet, 273. O [uiv. Ordre qu'il donne à Joseph , qui occasionne une révolte en Arménie , 174. Il envoie les Turcs contre les rebelles , 175. Fuiv. Sujétions aufquelles il fournet les Juifs & les Chré-Tome III.

riens, 272. Bifarres amu'emens aufquels il premote palife'; 380. 5a conduire à Régard d'un de fes fils , 821. On liu domne fourçoun d'une conjuration , 282. Pour la prévenir 3 limiter plusieurs seigneurs à un feltin , & les fait tous égorger , 181. © pint. Différens prodiges arrivés fous fon regne , 282. © pint. Différens prodiges arrivés fous fon regne ; 282. © pint. Différens prodiges arrivés fous fon regne ; 282. © pint. Différens prodiges arrivés fous fon regne ; 282. © pint. Différens prodiges arrivés fous fon regne ; 282. Il recourse à Samuarah , 182. Entretien qu'il a avec fon Ville ; 292. Il charge Ragique de veiller à la contiervation de fa perfonne ; 281. Il méconteure le commandant des Tutes , 1864. Configiration qu'il forme courte lui , 292. Il et afaffiné ; 256. Ce qui corrompit fon bon caractere , 298. Trait de modération dans ce Calife , 205.

moderatori davie extente 3 rooms ed ont il reçoir l'invedidture, 42-5. Mouvements qu'il fait pour foutent fon droit à la couronne, 321. Il est mis sur le trône à la place de Motain, 331. Il fait mourir Modelan, 334. Il confirme Mohammel dans fa souverainces, 336. Son Visir le détoutne du dessein de caste la mille Turque, 337. Il feve Vasiff à 338. Il fait tuer son frere Moulad, 4648. Or Juin. Il fait couper la réte à Buga, 3421. Il est tue par les Turcs, 3456.

Son caractere, 346.

Motazales, secte chez les Musulmans, leur doctrine, 2116

25/4.

Jestionded , fils de Mouasfrec, marche avec son pere contre les Zingheins, 27/2. Il est formé aux affaires par son pere , 9/4. Il lui stuccide dans sie nemplois, 3/8. Il Oblige le Ca-silié à le désigner pour son succession, 3/8. Il parvient à la couronne, 3/99. Motif qui le protite l'à roites le salies, 3/91. De sui le protite l'à roites le salies, 4/91. De sui le sière de la couronne, 3/91. Il distipe un partie de Curdes & d'Arabes, qui faisieit des incurssons, 3/96. Il s'empare de Mardin, & la fair rafer, 3/97. Réception qu'il fair à Rétroslanda, 3/98. Il oblige le Suitan d'Egypre à payer une redevance, 4/97. Songe insgutier que le Calife eur, 4/91. D'fuir. Il envoie des troupes contre les Karmates, 4/11. Il prend le parti de Jaiffer tranquelle les Karmates, 4/17. Sa morr, 4/19. Son caractere, 4/10. O fisir.

Azolossi, filt sid Valuke, 3.65. Il fie forme un parti pour le metre fur le tròse, 3.66. Il el fini fir le tròne par les Turez, 348. Mefures qu'il prend pour réformer divers abus, qui sécoient introduite dans le gouvermente, 349. Son refepeté pour l'Alcoran, 350. Il oblige Cabibah à déceler fon réfor & le lie fileve, 341. Son définirée filement, 342. La punition qu'il fait fubir à un Officier occasionne un cévoire des Turez, 342. Il eft tué, 347. Son diepe, bibl.

## DESTMATTERES.

Moueffec, frere de Motax , commande fer troupes corter Mohain , 331. Il informe Motax des repopilitions de Mohammed , 332. Il leicharge des repopilitions de Mohammed , 333. Il elicharge de germenentes de l'état fous Mohammed , 343. Il elicharge de grandle et de l'état fous Mohammed , 345. Signification de le Zinghiens , 1962. Il de l'état fous Mohammed , 266. Signification , 1962. Il defeuit les Zinghiens , 1975. O finit. Un détuut les Zinghiens , 1975. O finit. Durant qu'elle de la jabuliè que le Callife conçoir counte lui , 371. O finit. Il détuut les Zinghiens , 1975. O finit. Durant qu'elle fective, 1975. O finit. Durant qu'elle de la jabuliè que l'état qu'elle la goutre , 381. Sa douceur à l'égard de fes efclaves , 181. Sa mont , 184.

Movaiad ou Mossiad, fils de Motavakel, reçoit de son pere la Sytie Damascienne en appanage, 172. Sa mort,

Moufa, fils de Buga, Sa mort, 366.

Munia donne retraite au Calife Moctadet, 446. Il le rétablit fur le trône, 447. Il diffice la révolte de Hoffain, 449- Il eft chargé de reconduire les Ambaffadeurs de Comfantinople, 451. Il fe faift de la perfonne du Calife, 486. © faiv. Il fohit de la perfonne du Calife, 486. © faiv. Il fohit de Bagdet, 449. Il forme une configiration contre le Calife, en faveur de Caher, 470- Il enfut de la configiration pout dépôter Caher, 489. Le Calife le fait venit auprès de lui & ordonne aux Sardes de s'en faifir, 493. Il a la rête tranchée, 494.

N

M ASSER-LEDINILLAN. Ce que fignifie ce nom, 3777.

Nicépher monte fur le trône de Confiantinople, & continue la trère avec les Mufulmans, 116. Il fait une fruption fur leurs tetres, 117. Il fait préfenter des épés au Calife, 3 ind. Il elle battu, & obligé de fe foumettre au tribut, 119. Il recommence fet avages, & est obligé de recevoir la paix à de dures conditions, 110.

U

Obfervatoire construit par Mamon, 177.

Ochar, Chancelier d'Ahmet, sujet de sa disgrace, 373.

Omarebu-Abdalaxis est le feul des Califes Ommiades dont le cadavre ne fur pas exhum! par les Abbassides, 6. ommiades (les) font exterminés, & un seul échappé du magtage, sonde que dynastie en lipagne, 5.

Zij

#### TABLB

R

R APHIUS-EBN-LITH, fait révolter le Saman kand , 124.

Ratek. Visir de Moctader, commande les troupes contre Hos-

fain , & eft défait , 448.

Ravendiens (les), origine de cette secte, & fa doctrine, 33. Mouvemens qu'ils occasionnent à la Cour du Calife, 34. O fuir.

Rizza est appellé à la cour de Mamon , de qui il est bien reçu 119. O fuiv. Il épouse la fille du Calite, & est affocie & l'Empire, 163. Il est empoisonne, 167.

Said, Vifir de Motaz, fait périr Mostain, 334.

Said est chef des Karmares jusqu'à la majorité d'Abou-Thaber

\$4.4. La famille de Sard défend le Calife Caher de la conspira-

tion formée contre lui , 491. O fuiv. Saled , fils de Vaffif , est élu par les Turcs pour leur chef ,

343. Salek, Lieutenant du gouverneur de Damas, est défait par les Karmates . 440.

Salmanarain , médecin de Motassem , 246. O fuiv.

Samanides , leur origine , 428. Ils s'emparent du Khoraffan & des aurres érats des Soffarides , 430. @ 'niv. Samarath, fondation de cette ville par Motassem , 226. & Suiv.

Cesse l'être le siégo des Califes , 364.

Sarrafins d'Afrique , indépendans du Calife de Bagder , font irruption fur les côtes de la Grece , & s'emparent des Isles de Crete & de Sicile , 193. S'emparent de Mesfine , 258.

Scheik-Kaiat, action qui lui attire la bienveillance du Calife 424. Comment il oblige un Seigneur à payer ce qu'il devoit

à un Marchand de Bagder, 425. Sima , chef de la milice Turque , entre dans la conspiration.

contre Caher , 497. Siman , gouverneur d'Alep , est poursuivi & tué par Ahmet 370. & fuiv,

Sinam fait révolter le Khoraffan , & eft battu , 30. Siroës détrône Chofroës fon pere , 315.

Soff arides, jourquoi ainfi appelles, 362. note. Cette dynastie s'etablit fur les ruines de celle des Thahériens , ibid. @ fuite

Pin de leur dynastie, qui est remplacée par celle des Same nides, 428. & fuiv.

Soliman reçoit Abdallah, fon frere, dans Bastah, 17.
Songes. Attention des orientaux pour les songes, 324.

т

AGRABI, fils de Bankial, se met à la tête des Turcs \$
pour forcer le Palais du Calise, 353.

Taharij, découvre à Caher la conspiration qui se tramoit contre lui, 490. Il informe la famille de Saïd des intentions de Calife, 491.

Takiddin , ce qu'il dit au fujet de Mamon , 212.

Thàist-thi-Koria, favant Atabe, fet ouvrages, 445.
Thabrt commande les troupes de Mamon contre Tarmée du
Calife, 139-11 luie movie la tête du Gréréral du Calife, 143Il fe Joint à Harthamath, & prend Hamadan, 144. Il prend
Bagdet, 146. Il afficpe la place où Amin séroit teriré,
149 I alouite qu'il conçoit de ce qu'Amin avoit traité avec
Harthamath, 140. Il rodonne de tuer e calife, 143. Il
reçoit de-Mamon le gouvernement Lé-écitaire du Konaffan,
146. O' frio. Il fair la cérbonois de l'affociation de Kizza
À l'Empire, 163- Il sétablit fouverain dans le Khoraffan,
1713. Sa mort, 1713.

Thaler, dernier Prince des Soffarides, 430.

Thabériens, commencement de leur dynaltie dans le Khotaffan, 172. Cette dynastie est dérruite par les Sossarides 362. O suiv.

Theephile, parvient à l'Empire de Constantineple, 205. Il est battu pat les Satrassins, 215. Il fait faire une irruption sur les terres des Satrassins, 2375. Ses troupes sont défaites, 218. Il fait une nouvelle irruption, 241. Sa mort, 245. Tobonides, commencement de leur dynastite, 368. Fin de

cette dynastie , 439.

cette dynattie, 432.
Thomat quitre Confiantinople & fe téfugie à Bagdet , 178. Il détermine le Cajife à déclaret la guerre aux Grees, 1790. Il en obtient des troupes, 181. Ce que les auteurs difint des motifs qui portoient Thomas à cette guerre, 182. Saccès de fon expédition, 183. Ce juin. Il prend le titre d'Empereur, 184. Il affige Confiantinople fans fuccès, 184. Ch juin. Il prend une à être traff par des transfuges, juind. O' juin. Sa flotte est incendiée , 188. Il est défait par les Buggers, 182. Il est forcé dans fon-camp, 190. Il est abandonné des Mulumans, & livité à l'Empereur, qui le fait mourir, 1921.

Tremblemens de terre , 186. O fuir,

#### TABER

A mez. Metafien se forme une milice de Tures, qui commet des dévordres à Bagder, 215: Ils devienneux redourables, & se nautre ne possession de la fait de paye les fait murmurer, 288. Accrollement de leur publiance, 130. O fait. Mettres qui les prenneux pour publiance, 130. O fait. Mettres qui les prenneux pour ser à faire renoner se deux frece s'au Culfer, 150. O fait. Met les dévens les deux s'entre de la comment de leur publiance, 150. O fait. Ils déferent le Califar à Mortan, 23. Il les cardonneux me se stituit de la comment de leur de la comment de leur autorité e, 150.

Tures (les) leur irruption dans le Mauyaralnahar, où ils fant

taillés en pieces , 438.

VAID-AL-MAGREST défait les Turcs révoltés, 342-Viff, chef de la milice Turque, convoque l'attembée des crands, 82 des desermine à dipoéer du Califa en faveur de formats, 92 de desermine à dipoéer du Califa en faveur de 591. E finit. Il forme avec Montaffer le projet de l'affaffiner, 294. Son différend avec Bagber, 31-71. Il révinité à Bagdet, 318. Il reçoit des emplois confidérables de Motaz, 318. Il effu (3, 33). E finit.

\*\*Jahr ett tule \*\*132 \*\*O Juhn.
\*\*Jahr ett tule \*\*Jahr ett tul

" fuiv. Sa mort , 262. Son éloge , 264. O fuiv.

OUB, Evêque d'Antioche, couronne Thomas Emple seur, 184.

ACARVIAH devient chef des Karmates , 419. II fait une irruption en Syrie', 435. Il perd une bataille où

il est tub, 436.
Zaira:, commandant des gardes du Palais; favorife la consparation formée contre Caher, 490.
Zairaure, thef des Kaimates, bat les troupes du Calife, &

Richert, Cher des Patieraces, dur bes frondes que cruste,

pille pluseurs places de Syrie, 440. Il est batru par Joseph, & ensuite le désair lui-même, 441. Il pille une caravane, 421. Il est fair prisonnier dans un combar, & meurt d'une

bleffure qu'il y avoit reçue, 442.

Zemzeos (le) est profané par les Karmares , 464.
Zemdieus , connus en France sous le nom d'Albigeois , leur docrrine , 68. sour dissipés , 69. Ils excirent des troubles en Perse , 121.

Ziadat-Allah , dernier Prince des Aglabites , 485.

Zinghiens. Nouvelle fecte qui s'élève parmi les Musulmans 3 379. Ils s'établissent dans le territoire de Bafrah & de Couffah, 360. Ils défont les troupes du Calife, 361. Ils font un accommodement, ibid. Ils font déruits, 376.

Zec , turrice de Conftantin Porphyrogénete , 450.

Fin de la Table des Matieres du Tome III



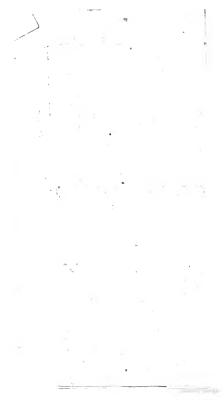

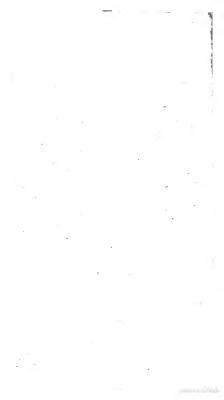





